

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



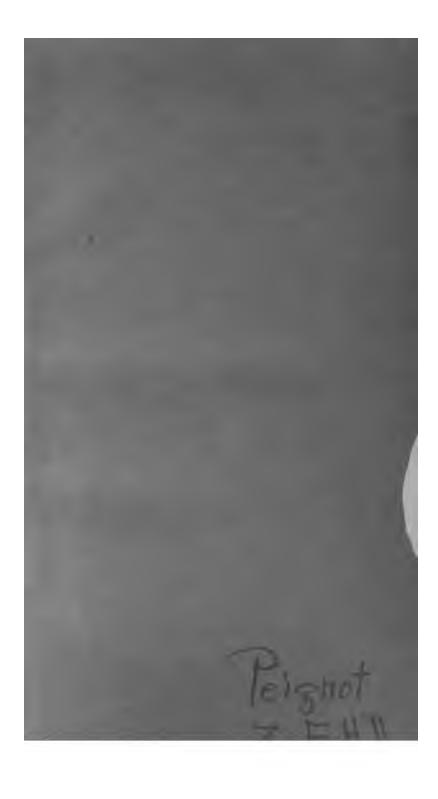







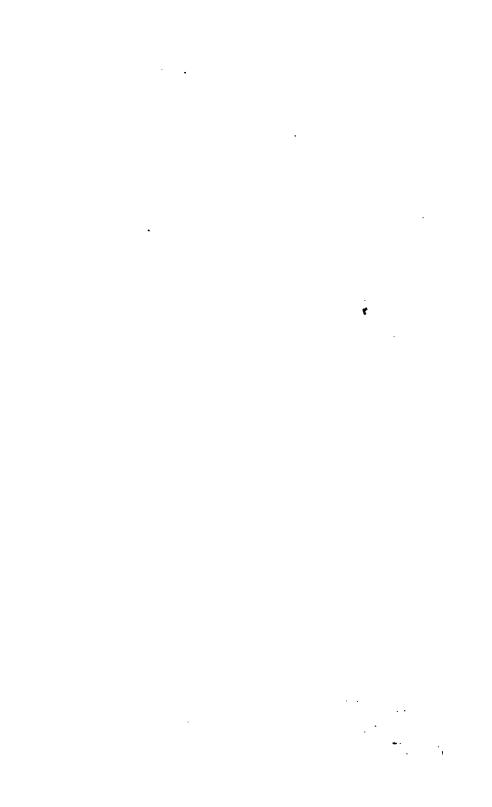



### RECHERCHES HISTORIQUES

SUR LA PERSONNE

# E JÉSUS-CHRIST,

ET SUR SA FAMILLE.

Il n'est nullement incroyable que l'on ait conservé dans l'Église une tradition constante sur la forme de Jésus-Christ, qui se soit perpétuée jusqu'à nous.

Dom CALMET, Sur la beauté de J.-C.

### A PARIS,

Chez Adrien LECLERE, impr.-libraire, Quai des Augustins. GAUME frères, libraires, rue du Pot-de-fer, No 5.

DIJON, FRANTIN, IMPRIMEUR DU ROI.

### RECHERCHES HISTORIQUES

SUR LA PERSONNE

## DE JÉSUS-CHRIST,

### SUR CELLE DE MARIE,

SUR LES DEUX GÉNÉALOGIES DU SAUVEUR, ET SUR SA PAMILLE;

AVEC DES NOTES PHILOLOGIQUES, DES TABLEAUX SYNOPTIQUES, ET UNE AMPLE TABLE DES MATIÈRES;

PAR UN ANCIEN BIBLIOTHÉCAIRE.

Et quærebat videre Jesum, quis esset: S. Luc, xix, 3.

DIJON,

VICTOR LAGIER, LIBRAIRE, RUE RAMEAU.

M. DCCC. XXIX.

, . . 

### A UN RESPECTABLE AMI

QUI M'EST INFINIMENT CHER.

Je ne le nomme point, parce que son extrême modestie me le défend; mais on le reconnoîtra au tableau suivant:

Heureux celui qui a le goût de l'étude! Plus heureux encore celui qui, avec un cœur droit, joint à ce goût l'attention la plus scrupuleuse à remplir les devoirs que lui imposent la Religion, l'État, sa famille et la société! C'est de lui que le Psalmiste a dit : Dies pleni invenientur in eo. (LXXII, 10.) En effet, ses jours pleins s'éçoulent tranquillement dans une douce satisfaction, et il voit les années s'accumuler sur sa tête sans en ressentir le poids. Exempt d'ambition, ami de la justice et de la vertu, désintéressé, modeste, et de bonne foi dans toutes ses actions, il ne redoute ni les tempêtes politiques, ni les orages des passions, ni la satiété des vains plaisirs, ni les remords d'une conscience coupable. Content de son sort, sévère pour lui-même, indulgent pour les autres, en paix avec chacun, il jouit de tout le bonheur qu'il est donné à l'homme de goûter ici-bas. Ce n'est pas qu'il ne rencontre parfois quelques épines sur le chemin de la vie, car qui peut être parsaitement heureux dans cette vallée de misère! Mais la paix de l'ame, une pieuse résignation et la culture des lettres émoussent presque toujours la pointe de ces épines. Préparé aux rigueurs du sort, aux injustices des hommes, il en reçoit les atteintes sans étonnement, sans murmure, sans impatience, sans récrimination. Il sait qu'après l'orage, l'air est plus pur, et le ciel

plus serein. Non, il n'est point d'existence plus heureuse que la sienne, parce qu'il trouve en lui-même tous les élémens de son bonheur. Également éloigné du sommet des grandeurs et des abîmes de l'adversité, il rend de continuelles actions de grâces à son Créateur; obligé de vivre avec ses semblables, quoiqu'ami de la retraite, il est pénétré des sentimens de la plus profonde vénération pour les hommes vertueux et instruits, il respecte les grands, aime ses égaux, tolère chez les autres les imperfections dont il cherche à se corriger, supporte la haine des méchans et les secourt quand il le peut; protège les foibles, chérit la simplicité de mœurs, cultive paisiblement les lettres, tout en se rendant utile à la société, et enfin ne demande, ne recherche et n'espère d'autres récompenses dans ce bas monde que celles dont il jouit, la tranquillité de l'ame, la paix de la conscience, l'estime et l'affection de quelques amis.

Tel est l'homme de bien qui, m'honorant de ses bontés, me pardonnera de lui offrir publiquement un livre consacré à l'objet de toutes ses affections, comme un juste tribut de ma vive reconnoissance et de mon sincère dévouement.

G. F.

### TABLE

### DES DIVISIONS DE L'OUVRAGE.

| DISCOURS PRÉLIMINAIRE                               | pages<br>13% |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Addition                                            | XIX          |
| RECHERCHES HISTORIQUES SUR LA PERSONNE DE           |              |
| Jésus-Christ. —Introduction                         | Z.           |
| PREMIÈRE PARTIE.—DÉTAILS SUR LA PERSONNE            |              |
| DE Jésus-Christ, tirés de différens écrits.         |              |
| Io De la lettre (apocryphe) de Publius Lentulus.    | 11           |
| IIº Du portrait de Jésus-Christ, d'après Nicéphore. | 24           |
| IIIo De la personne de Jésus-Christ, d'après        |              |
| S. Laurent Justinien                                | 27.          |
| IVo Résumé de ce qui a été dit, écrit et publié sur |              |
| la personne de Jésus-Christ; extrait d'un ouvrage   |              |
| de l'abbé Fleury                                    | 29           |
| Vo Notice bibliographique raisonnée des ouvrages    |              |
| qui ont paru sur la beauté de Jésus-Christ          | 32           |
| SECONDE PARTIE. — Des différens portraits           |              |
| DE JÉSUS-CHRIST QUE L'ON CROIT AVOIR ÉTÉ EXÉ-       |              |
| CUTÉS DE SON VIVANT ET SUR SA PROPRE PIGURE.        |              |
| Io D'un portrait de Jésus-Christ que l'on dit peint |              |
| par lui-même                                        | 39           |
| 110 De quelques autres portraits de Jesus-Christ,   |              |
| que l'on fait remonter au temps des Apôtres         | 59           |
| III° De l'image de Jésus-Christ nommée la SAINTE    |              |
| FACE                                                | 68           |

### ( viii )

| _                                                   | bages |
|-----------------------------------------------------|-------|
| TROISIÈME PARTIE. — De la statub érigée a           |       |
| Jésus-Christ par l'Hémoroïsse                       | 85    |
| QUATRIÈME PARTIE. DISSERTATION SUR LA               |       |
| BEAUTÉ DE JÉSUS-CHRIST, PAR DON CALMET              | .96   |
| Io Opinions en faveur de la beauté de Jesus-Christ. | 98    |
| IIº Opinions contre la beauté de Jésus-Christ       | 110   |
| IIIº Opinion intermédiaire                          | 125   |
| RECHERCHES SUR LA PERSONNE DE LA SAINTE             |       |
| Vierge. — Introduction                              | 133   |
| Io De la personne et des habitudes de la Sainte     |       |
| Vierge                                              | 143   |
| IIo Des portraits de la Sainte Vierge               | 154   |
| ESSAI ANALYTIQUE SUR LA GÉNÉALOGIE ET SUR LA        |       |
| FAMILLE DE JÉSUS-CHRIST                             | 191   |
| De la généalogie de Jésus-Christ                    | 194   |
| Tableau synoptique des deux généalogies de Jésus-   |       |
| Christ                                              |       |
| De la famille de Jésus-Christ                       | 208   |
| Systême de S. Jean Damascène                        | 223   |
| Systême d'après S. Epiphane                         |       |
| Système d'après d'anciens vers cités par Gerson.    |       |
| Système d'après Thoynard                            |       |
| Systême d'après Tirinus                             |       |
| Système d'après Jules Africain et le P. Pezron      |       |
| Dernier système                                     |       |
| Ouvrages annoncés                                   | -     |
| Table alphabétique des matières                     |       |

### DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

PLUS un point d'érudition, et sur-tout d'érudition sacrée, tenant au berceau du Christianisme, peut paroître obscur et hérissé de difficultés; plus on doit réfléchir sur le choix que l'on en fait, plus on doit prendre de précautions dans la manière de le traiter, plus on doit chercher à l'éclairer du flambeau d'une saine critique. C'est d'après ces principes que nous nous sommes occupé de recherches sur la personne de Jésus-Christ et sur tout ce qui lui appartient comme homme, c'est-à-dire comme fils de Marie. Ces recherches ne sont donc point le résultat d'une frivole curiosité, ni d'une aveugle confiance dans tout ce qui a été dit et écrit à cet égard; elles out pris leur source dans le vif intérêt que doit inspirer un sujet historique qui depuis dix-huit siècles est l'objet universel de la plus haute vénération, et dans ce sentiment intérieur, dans ces douces émotions que fait éprouver à l'ame tout ce qui se rattache au séjour du Sauveur sur la terre.

Pénétré de toutes les grandeurs de Jésus-Christ, mais ne le considérant ici que comme homme, nous avons été curieux de savoir tout ce que les anciens et les modernes, d'après l'histoire, les mo-

numens et la tradition, ont dit et recueilli sur sa personne sacrée, sur sa forme, sur sa figure, ses traits, sa taille, sa démarche, son maintien, etc. etc. Ce mouvement de curiosité nous semble très naturel; nous pensons même qu'il est peu de fidèles qui, lisant l'histoire évangélique, ne l'aient quelquefois partagé. Cependant on a souvent dit : « L'extérieur de Jésus-Christ est une chose « fort indifférente en elle-même; ne suffit-il pas « de le connoître, de l'aimer, d'être bien pénétré « de l'esprit de ses divins préceptes, et de cher-« cher à s'y conformer? » Oui, cette conclusion est incontestable, et personne n'est plus convaincu que nous de la vérité, de l'exactitude et de l'importance de ce principe, unique base du Christianisme; mais est-ce un motif pour que nous détournions les yeux de ce que l'histoire et la tradition nous ont transmis sur la personne de l'Homme-Dieu? Peut-on regarder comme indifférent ce qui peut tendre à nous occuper plus particulièrement du Sauveur, et à nous le faire connoître d'une manière plus spéciale? Etoit-ce donc une action si indifférente, que celle du saint homme Zachée, dont la curiosité si digne de louange, et si agréable au Seigneur lui-même, est mentionnée dans l'Évangile (S. Luc, xix, w. 3,4)? Et quærebat VI-DERE JESUM, QUIS ESSET; et non poterat præ turba, quia statura pusillus erat; et præcurrens ascendit in arborem sycomorum, ut VIDERET

EUM (1). Cette sainte curiosité n'a-t-elle pas été partagée même par des Gentils qui se trouvoient à Jérusalem avec le Sauveur? S. Jean (chap. XII, w. 20-23), ne nous dit-il pas: Erant autem quidam Gentiles... Hi ergo accesserunt ad Philippum... et rogabant eum, dicentes: Domine, VOLUMUS JESUM VIDERE. Venit Philippus et dicit Andreæ: Andreas rursum et Philippus dixerunt Jesu... (2)? Et l'on nous feroit un reproche d'éprouver le même désir que Zachée et les Gentils cités dans l'Évangile; de mettre le même zèle, le même empressement à voir Jésus, du moins autant qu'il sera possible à raison de l'éloignement des temps!

« Mais, (continueront nos rigoureux adversaires, et ici il y a quelque chose de plus plausible), « les détails sur la personne de Notre Seigneur « n'ont pas tous les caractères d'authenticité dési- « rables, et peut-être ils n'en ont aucun; pourquoi « donc s'en occuper? » Pourquoi? Parce qu'en fait d'histoire, des probabilités appuyées sur des traditions respectables par leur antiquité et par le caractère de ceux qui nous les ont transmises, sont

<sup>(1) «</sup> Il cherchoit à voir Jésus, comment il étoit; et ne pou-« vant le voir à cause de la foule, parce qu'il étoit fort petit,

<sup>«</sup> il courut devant et monta sur un sycomore pour LE voir. »

<sup>(2) «</sup> Or, il y eut quelques Gentils.... qui s'adressèrent à « Philippe... et lui firent cette prière : Seigneur, nous voudrions

<sup>«</sup> BIEN VOIR Jésus; Philippe alla le dire à André, après quoi

<sup>«</sup> André et Philippe le dirent à Jésus. »

toujours d'un grand poids. D'ailleurs, si à raison du grand éloignement nous ne pouvons pas apercevoir les traits du Sauveur aussi distinctement que le fit l'heureux Zachée, n'y a-t-il pas toujours une sorte de jouissance à fixer ses regards sur un objet aussi précieux, à s'aider de tous les renseignemens connus, à scruter tous les monumens pour tâcher au moins de l'entrevoir? Ah! ne cessons de le répéter, tout ce qui tient à Jésus-Christ s'empare si vivement de l'ame, du cœur et de l'esprit du vrai chrétien, lui offre tant de charmes que l'imagination attendrie s'élance et vole naturellement au devant des moindres présomptions qui peuvent ajouter à ce que les sublimes actions de ce divin législateur nous ont déjà fait connoître de sa personne.

Au reste ce n'est pas d'aujourd'hui que ce sujet a été traité. Quoiqu'il ne tienne pas à la foi, mais seulement à l'histoire, il n'en a pas moins occupé plusieurs Saints Pères, beaucoup d'écrivains ecclésiastiques, de commentateurs et de savans en tous genres. Parmi tant d'auteurs, les uns n'en ont parlé que transitoirement, d'autres ont plus appuyé sur certains détails, plusieurs en ont fait l'objet de dissertations spéciales: nous avons parcouru tous leurs ouvrages, nous avons recueilli beaucoup de pièces détachées, beaucoup de descriptions historiques, de monumens du temps, relatifs au Sauveur; et après en avoir extrait ce qui nous a paru le plus intéressant ou du moins le plus curieux,

nous nous sommes décidé à en faire un recueil sommaire, qui, sous le titre de Recherches, présentât l'analyse raisonnée de tout ce qui a été dit et écrit sur cette partie.

Nous devons cependant prévenir le lecteur qu'il rencontrera parfois dans notre travail, des faits minutieux, des circonstances futiles, des miracles qui ne sont rapportés que par des écrivains grecs auxquels on a reproché plus d'imagination que de discernement, plus de crédulité que de piété réfléchie. Pourquoi, dira-t-on, les avoir mentionnés? Parce que l'omission de ces détails eût été une lacune dans un ouvrage destiné à reproduire toutes les opinions, toutes les relations, tous les faits concernant la personne de JÉSUS-CHRIST, et les antiques monumens qui y ont rapport. Nous prions donc le lecteur de n'attacher à ces détails parfois singuliers sur lesquels nous ne nous sommes point interdit le droit d'examen, et encore moins celui d'émettre franchement notre opinion, nous le prions, disons-nous, de n'y pas attacher une plus grande importance que celle qu'ils peuvent mériter (1), et de ne les considérer

<sup>(1)</sup> Nous citerons à ce sujet un passage de Bossuet sur le culte qu'on rend dans quelques lieux aux larmes et au sang de Jésus-Christ; et certes l'authenticité de ces reliques n'est pas plus prouvée que la plupart des détails sur la personne du Sauveur. Voici comment Bossuet (dans sa Lettre sur l'adoration de la Croix), s'en explique avec sa raison et sa mesure ordinaire:

<sup>«</sup> Savoir, dit-il, s'il reste quelque part ou de ce sang ou de

que comme accessoires aux descriptions de la figure et de la personne du Sauveur, qui semblent devoir inspirer plus de confiance, parce qu'elles ont dû avoir pour base la tradition; et l'on peut bien penser que des récits fondés sur la tradition et

« ces larmes, c'est ce que l'Église ne décide pas. Elle tolère « même sur ce sujet les traditions de certaines églises, sans qu'on « doive se soucier de remonter à la source. Tout cela est in- « différent et ne regarde pas le fond de la religion. Je dois « seulement vous avertir que le sang et les larmes qu'on regarde « comme étant sortis de Jésus-Christ, ne sont ordinairement « que du sang et des larmes qu'on prétend sortir de certains « crucifix dans des occasions particulières, et que quelques « églises ont conservés en mémoire du miracle; pensées pieuses, « mais que l'Église laisse pour ce qu'elles sont, et qui ne font « ni ne peuvent faire l'objet de la foi. »

C'est aussi ce que nous disons de tous les détails compris dans ce recueil, et particulièrement de ceux qui, relatifs aux portraits, monumens, statues, etc., pourront paroître les plus singuliers à la plupart de nos lecteurs.

Puisqu'il est question, dans la présente note, de sang de Jésus-Christ, conservé, dit-on, miraculcusement, nous permettra-t-on de rapporter une auecdote singulière, tirée de l'histoire de notre roi Charles V, écrite par Christine de Pisan, en 1403? La singularité de cette anecdote tient moins à la prétention de conserver du sang du Sauveur, répandu à la passion, qu'à la discussion qui s'éleva alors entre les savans de la cour, pour savoir si Jésus-Christ, à sa résurrection, n'a pas retiré à lui tout le sang qu'il avoit versé dans sa passion, afin que l'intégrité de sou corps fut complète lors de son ascension. Ecoutons Christine nous raconter cette anecdote dans son vieux et naif langage.

« Et fu voir que une fois a celluy Roy (Charles V) tres « inquisitif de toutes virtueuses choses plout (plut) que l'armoire « où les sainctes reliques d'icelle chappelle du pallais sont, fust « visitée pour mieulx avoir certification de tous les sainctuaires

sortis de la plume d'écrivains recommandables, sans être un objet de foi, sont toujours dignes de respect et n'en sont pas moins curieux.

Notre ouvrage auroit été incomplet si nous n'eussions fait pour Marie, ce que nous avons fait pour

« qui là sont, là furent treuvées maintes nobles choses que je « passe pour briefté, et entre les plus notables choses fu treuvée « une petitte ampolle (fiole) où avoit escript grec et latin que « cestoit du propre sang du precieux corps de Jhesu-Crist qu'il « rependi sus l'arbre de la croix. Adonc ycelluy sage, pour « cause que aulcuns docteurs ont voulu dire, que au jour que « nostre Seigneur ressuscita, ne laissa sur terre quelconque « chose de son digne corps que tout ne fust retourné en luy, « volt sur ce sçavoir et enquerir par l'opinion de ses sages a philosophes naturauls et theologiens, se estre povoit vray, que « sur terre eust du propre pur sang de Jhesn-Crist; colacion « (conférence) fu faicte par les dicts sages assemblés sus ceste « matiere, la dicte ampolle veue et visitée a grand reverence « et solempnité de luminaire, en laquelle quant on la penchoit « ou baissoit, on véoit clerement la liqueur du sang vermeil couler « au long aussi fraiz comme s'il n'eust que iij ou iiij jours qu'il « eust esté seigniez, laquelle chose n'est mie sanz grant merveille, « considéré le long temps de la passion. Et ces choses scay je « certainement par la relacion de mon père ( Thomas de Pisan ) « qui comme philosophe serviteur et conseillier dudict prince « fu à celle colacion, en laquelle ot ( il y eut) plusieurs alterquacions et argumens de la saincte escripture et des « substances naturelles, et à la parfin fu determiné, et dict que « saulve toutes raisons d'escripture saincte ou theologie, n'estoit « point de necessité que a la perfection et enterinité ( intégrité ) « du corps ressuscité de Jhesu-Crist ravoir tout le sang respendu « eu l'arbre de la croix, et devotement se peut croire que pour la « devocion de ses amis dont il n'est point de doubte que le jour de « sa passion devotement en recueillirent, en laissa sur terre.» (V. l'Histoire de Charles V, par Christine de Pisan, dans les Dissert. del'abbé Lebeuf, Paris, 1739-43, 3 v. in-12, t. 111, pp. 138-140.

son divin Fils. Nous avons donc accompagné les recherches sur la personne de Jésus-Christ, d'un
pareil travail sur la personne de la Sainte Vierge.
Les sources où nous avons puisé ont été les mêmes;
ce sont toujours les Saints Pères et les écrivains ecclésiastiques qui nous ont fourni tous les renseignemens dont nous avons eu besoin pour former un
tableau de la mère parallèle à celui du fils. Le
cadre n'est pas aussi étendu, mais il n'en offre pas
moins des choses intéressantes et propres à faire admirer Marie comme le type de toutes les perfections.

Nous avons encore eu occasion de présenter dans le cours de notre travail, quelques détails sur les personnes des apôtres saint Pierre et saint Paul, ces deux premières colonnes de l'Église. Ces détails nous ont été fournis par Nicéphore, historien ecclésiastique, assez crédule à la vérité, mais qui, dans cette circonstance, s'exprime d'une manière si précise, qu'il inspire une certaine confiance d'après les renseignemens qu'il a obtenus de la tradition.

Il est encore un objet qui rentroit nécessairement dans nos recherches, puisqu'il tient de très près à la personne de Jésus-Christ; nous voulons dire sa famille. Les Évangélistes parlent de plusieurs saints personnages qu'ils désignent comme parens du Sauveur, et même comme étant appelés par les Juifs, ses frères et ses sœurs. Pouvions-nous, dans un livre consacré à tout ce qui regarde Notre Seigneur considéré comme homme, passer sous

ķ,

silence ceux qui étoient attachés à sa divine mère et à son père adoptif, par les liens du sang, et qu'il a daigné admettre les premiers au grand œuvre de la régénération du genre humain? On nous eût reproché avec juste raison une pareille lacune. Nous avons donc ajouté à nos premières recherches un Essai analytique sur la généalogie et sur la famille du Sauveur. On trouvera dans cet essai des détails assez étendus sur ce double objet, et des tableaux synoptiques, relatifs, soit aux deux généalogies rapportées dans l'Évangile, soit aux différens systèmes sur la classification des degrés de parenté entre les vingt-un membres de la famille de Notre Seigneur. C'est par cette dernière partie que nous terminons notre travail, parce qu'elle nous semble le compléter. En effet réunir tout ce qui a été dit sur la personne de Jésus-Christ, sur celle de sa divine mère et sur sa famille, n'est-ce pas embrasser tout ce qui tient à l'humble humanité dont il a daigné se revêtir pour l'instruction, l'édification et le salut du genre humain?

Reste à savoir si ce sujet curieux, important, et présenté sous un nouveau jour, a été traité convenablement; nous sommes bien éloigné de le penser; nous connoissons trop notre foiblesse pour en concevoir même l'idée. Mais si des recherches multipliées, si le plus grand respect pour une matière aussi intéressante quoique simplement historique, si une critique franche mais exempte d'aigreur dans les détails les plus épineux, pou-

### ( XVIII )

voient donner quelqu'espoir d'avoir approché du but, nous osons affirmer que nous avons fait tous nos efforts pour remplir ces conditions, et pour tâcher de rendre notre travail moins indigne des regards de l'homme pieux, de l'homme de bien et de l'érudit. Au reste nous aurions mauvaise grâce à nous en attribuer le moindre mérite, puisque les faits, les citations, les nombreuses notes historiques, philologiques et bibliographiques, tout enfin a été puisé dans les historiens ecclésiastiques anciens et modernes, dans les commentateurs de tous les temps, et dans les écrivains les plus recommandables par leurs talens, leur érudition et leur piété.

### ADDITION.

Dans une note, pag. 105-106 du présent volume, nous avons rapporté diverses opinions sur Mahomet, sur son extérieur, sur son caractère, etc. Comme depuis nous avons trouvé sur ce même personnage des détails assez curieux et plus précis, non-seulement sur sa personne, mais sur d'autres objets intéressans qui le regardent et qui proviennent d'auteurs orientaux (1), nous allons les consigner ici.

Mohammed, que les occidentaux appellent Mahomet, n'étoit point, dit M. Reinaud, comme on l'a prétendu, un grossier conducteur de chameaux; il étoit de la tribu des Koraïsch, la plus illustre parmi les Arabes. Il avoit, des son enfance, accompagné des caravanes qui trafiquoient avec la Syrie. Un peu plus âgé il porta les armes avec valeur contre la tribu qui avoit violé le territoire de la Mecque. Enfin, il étoit loin d'être un homme obscur quand la jeune veuve Kahadidjah le prit pour époux.

<sup>(1)</sup> Ils sont tirés d'un livre intitulé: Description des monumens musulmans, du cabinet de M. le duc de Blacas; par M. Reinaud, employé au cabinet des manuscrits orientaux de la bibliothèque du Roi. Paris, 1828, 2 vol. in-8°.

L'auteur dit que les écrivains arabes ont apporté tant de soin à recucillir tout ce qui concerne leur prophète, que 1200 ans après sa mort, on est instruit des particularités de sa vie, comme s'il eût été notre contemporain.

Quant à son extérieur il étoit de moyenne taille et d'un tempérament sanguin; il avoit la tête grosse, le teint basané, de grands yeux noirs, le nez aquilin, la bouche grande, les dents blanches et un petit signe à la lèvre inférieure. Il avoit les formes les plus propres à se concilier la vénération du peuple auquel il s'annonçoit comme envoyé par le Tout-Puissant pour changer la face de la terre. On vante sa pénétration, sa prudence, l'équité, la sévère impartialité de ses jugemens, sa charité envers les pauvres (1), la douceur, la sûreté de son commerce, ses manières nobles et polies envers les étrangers, enjouées et familières envers ses amis, affables avec ses inférieurs. Simple et modeste dans ses mœurs, il ne rougissoit pas de traire ses chèvres, et de raccommoder lui-même ses vêtemens et ses chaussures. Sa sobriété étoit si grande qu'il vivoit de pain d'orge, ne satisfaisant même pas entièrement son appétit; et souvent pour surmonter la faim, il se serroit le ventre avec une pierre fortement attachée.

<sup>(1)</sup> On pourroit ajouter, et envers les animaux, sur-tout envers les chats. Il les affectionnoit singulièrement. Chr. Warlizius, dans son Diatribe medico-sacra de morbis biblicis, etc. Wittenbergæ, 1714, in-8°, pag. 387, en rapporte un trait qu'il a emprunté des Analect. sacr. d'Ursinus: Mahometes, dit-il, felem in deliciis habuit, quœ cùm super manicam ejus obdormivisset, et tempus esset rem sacram peragendi, maluit ille manicam abscindere, quam feli turbare somnium. « Mahomet ai « moit tellement un chat, qu'un jour cet animal s'étaut endormi « sur sa manche, et le moment d'aller à la prière étant arrivé, « le prophète aima mieux couper sa manche que de troubler le « sommeil de son chat. » C'est saus doute de là que les musulmans poussent jusqu'à la superstition le soin qu'ils prennent des chats abandonnés.

Il est inutile de dire à quel point les musulmans vénèrent leur prophète; ils n'ont rien négligé, dans leur fanatisme, pour en faire un être surnaturel; et pour cela ils ont mêlé aux vérités historiques les fables les plus absurdes, en écrivant sa vie. Ils le regardent comme le modèle de la perfection et de la sainteté; ils lui donnent jusqu'à 99 noms, surnoms et titres, nombre égal à celui des attributs qu'ils reconnoissent dans le Créateur luimême. Au nombre de ces glorieux surnoms se trouvent ceux de chaste, de clément et de miséricordieux. On sait combien ils sont mérités par celui qui à l'âge de 58 ans avoit plus de douze femmes, en épousoit chaque jour de nouvelles, a même enlevé celle de son fils adoptif, et qui ordonnoit de massacrer tout ce qui ne se soumettroit pas à sa loi. Voilà un être bien chaste, bien clément, bien miséricordieux.

Comme l'auteur d'où nous tirons les détails précédens, parle aussi de la mention que Mahomet fait dans le koran des patriarches de l'Ancien Testament, et même de Jésus-Christ, nous allons encore rapporter cet article.

Les musulmans honorent principalement Noé ou Mouk, qui désarma la colère céleste et mérita d'échapper au déluge universel; Abraham ou Ibrahim qui, pour se rendre agréable à Dieu, quitta son pays et devint le père des croyans; Moïse ou Moussa, qui passa la Mer-Rouge à pieds secs; Salomon ou Soliman, qui remplit l'univers du bruit de son nom; Job ou Ayoub, qui fut le parfait modèle de la patience; Joseph ou Youssouf, qui nourrit l'Egypte; Jonas ou Younes, qui sortit vivant du ventre de la baleine. A ces noms on peut en ajouter un autre incomparablement plus vénéré dans le monde entier, puisque c'est celui du Sauveur lui-

même. Jésus ou Issa, comme Mahomet l'appelle, obtiendroit des musulmans tous les hommages qui lui sont dus, s'ils ne méconnoissoient son essence divine. On lit dans le koran même, que Jésus-Christ étoit né sans père, comme Adam a été créé sans mère, et qu'il fut produit par la seule parole de Dieu; il y est appelé formellement le Verbe. Ses miracles sont reconnus pour authentiques; il est dit qu'il les opéroit avec son souffle (1). Enfin l'opinion des musulmans est que Jésus reviendra vers la fin des siècles pour confirmer la loi de Mahomet. Alors les deux religions n'en feront qu'une : après quoi aura lieu la fin du monde.

Le respect des musulmans pour nos livres saints (l'Ancien et le Nouveau Testament), n'est pas aussi surprenant qu'il peut le paroître au premier coup-d'œil. A l'époque où Mahomet commença ses prédications, les Juiss étoient fort puissans en Arabie; un grand nombre d'Israélites chassés de la Terre promise, s'étoient établis dans cette contrée, et y formoient des peuplades indépendantes; les chrétiens n'étoient pas moins redoutables. Plusieurs tribus nomades avoient abandonné le culte de leurs idoles pour la foi de l'Evangile. Le faux prophète avoit donc le plus grand intérêt à ménager ceux de ses compatriotes qui professoient ces deux religions basées sur la connoissance et l'adoration d'un seul Dieu, et à ne point mettre en contradiction ouverte avec elles,

<sup>(1)</sup> Selon les musulmans, Jésus-Christ n'a point été crucifié; les Juifs croyant le faire périr, ont attaché à la croix un homme qui lui ressembloit. Il a été enlevé au ciel au moment de la passion.

### (xxiii)

celle dont il aspiroit à être le fondateur. Nous ajouterons que malgré ces élémens politiques qui devoient produire un code sage et raisonnable, le livre de sa loi ne renferme pas moins un grand nombre de folies; c'est ce qui a fait dire à un moderne, que le koran est la Bible passée à travers les contes des mille et une nuits. Cependant on y trouve des idées sublimes; par exemple, il introduit Diéu qui parle ainsi à l'homme: Omnia propter te feci, te autem propter me. « Tout ce qui existe, je « l'ai fait pour toi; mais toi, je t'ai créé pour moi. »

. 

### RECHERCHES HISTORIQUES

SUR LA PERSONNE

### DE JÉSUS-CHRIST.

### INTRODUCTION.

DE tous les livres qui existent, le plus beau, le plus curieux, le plus intéressant, le premier ensin pour un vrai chrétien, est sans contredit celui des Evangiles, ce livre par excellence qui renferme la vie et les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa lecture attache non-seulement par le récit des faits miraculeux, par la simplicité de la narration, par l'accord merveilleux des quatre historiens, dont quelques contradictions apparentes tourpent même au profit de la vérité, mais encore par ce charme inexprimable qui naît de l'enchaînement des actions et des instructions du Sauveur, et par cette onction divine qui accompagne toutes ses paroles et qui pénètre l'ame des sentimens les plus doux, les plus purs et les plus conformes au bonheur de l'homme et de la société. Mais plus le cœur se nourrit avec délices du miel de ces pages sacrées, plus on les médite, plus on suit l'HommeDieu dans les détails de sa vie, et plus l'imagination cherche à se le représenter tel qu'il étoit, à deviner ses traits, sa taille, son maintien, l'ensemble de sa personne, à se le figurer agissant avec gravité, parlant avec bonté, réprimandant avec douceur, souffrant avec patience.

Malheureusement il ne nous reste rien de bien authentique sur l'extérieur du Sauveur; et les monumens que l'histoire nous a transmis sur sa personne, quelque curieux qu'ils soient, quelqu'intérêt que la piété y attache, n'inspirent pas une pleine et entière confiance, parce que l'on n'a aucune certitude qu'ils remontent jusqu'au temps des Apôtres; et alors il paroît assez naturel de penser qu'ils sont le fruit de l'imagination de ceux qui les ont publiés dans des temps postérieurs plus ou moins reculés. Ce raisonnement semble assez juste au premier coup-d'œil; mais tout en convenant que ces monumens manquent des caractères essentiels d'authenticité, ne sera-t-il pas permis d'avancer qu'ils peuvent fort bien aussi ne pas être entièrement imaginaires; et bien plus, qu'il est présumable que la vérité s'y trouve du moins en partie? Tâchons de développer cette opinion.

Quoique l'année de la naissance du Sauveur et celle de sa mort ne soient point précisées dans l'histoire, son existence comme homme n'en est pas moins aussi certaine, aussi avérée que celle d'Auguste et de Tibère, sous les règnes desquels il a vécu. Non-seulement les Evangélistes en font foi (1); mais Tacite et Suétone, historiens païens, peu éloignés de son temps, le mentionnent nominativement (2); il en est de même de Josephe, historien juif; il est vrai qu'on conteste le passage où il en parle avantageusement (3); n'importe. N'avons-nous pas encore d'autres Juifs, ces ennemis personnels de Jésus-

<sup>(1)</sup> Voyez S. Luc, ch. 11, v. 1; ch. 11, v. 1; ch. xx, w. 22, 24, 25; ch. xxiii, v. 2. — S. Matth., ch. xxii, w. 17, 21. — S. Marc, ch. xii, w. 14, 16, 17. — S. Jean, ch. xii, v. 12, ch. xix, w. 12, 15.

<sup>(2)</sup> Tacite, né vers l'an 59 de l'ère vulgaire et mort vers l'an 119, s'exprime, Annal. xv, 44, en ces termes: Auctor nominis ejus (Christiani) Christus, Tiberio imperitante, per procuratorem Pontium Pilatum, supplicio affectus erat. «Christ qui leur donna son nom (aux Chrétiens) avoit été condamné au supplice, sous Tibère, par le procurateur Ponce-Pilate.»

Suétone, né vers l'an 65 et mort vers 130, dit, Fie de CLAUDE, ch. XXIV: Judœos impulsore Christo assiduè tumultuantes Roma expulit. « Il (l'empereur Claude) chassa de Rome les Juifs qui excitoient des troubles continuels à l'instigation de Christ. » On voit qu'il est ici question des premiers Chrétiens et non pas des Juifs proprement dits, puisque J. C. est nominativement désigné.

<sup>(3)</sup> Nous croyons devoir rapporter ce fameux passage qui a été l'objet de tant de discussions parmi les savans, depuis le commencement du seizième siècle :

<sup>«</sup> Dans ce temps vécut Jésus, homme sage, s'il est permis de « l'appeler un homme; car il fit des choses miraculeuses, et ins-« truisit ceux qui accueillent avec joie la vérité. Aussi attira-t-il à

<sup>«</sup> lui beaucoup de Juiss et beaucoup de Grecs. C'étoit le Christ.

Christ, qui dans les premiers siècles de l'Eglise ont écrit contre sa personne et contre sa divinité? Certes ils étoient bien assurés des détails de sa vie, de sa mort, et même de ses miracles, puisque plusieurs d'entre eux ne les ont point contestés, leur donnant toutefois une cause qu'ils regardoient comme coupable. Disons-le donc avec une conviction généralement reconnue : il n'est personne qui pousse l'incrédulité

<sup>« (</sup>S. Jérôme lit: Credebatur esse Christus). Pilate l'ayant fait « crucifier sur la dénonciation des principaux d'entre nous, ceux « qui l'avoient aimé auparavant lui restèrent fidèles. Car le troi- « sième jour il leur apparut, vivant de nouveau, ainsi que l'a- « voient annoncé les Prophètes de Dieu, qui en avoient encore « prédit mille autres chôses miraculeuses. La nation des Chrétiens, « ainsi nommés d'après lui, dure jusqu'à ce jour. »

S. Justin, Tertullien et S. Jean Chrysostôme ne se sont point prévalus de ce passage dans les traités où ils discutent contre les Juifs; Origène et Photius n'en parlent pas non plus; mais Eusèbe qui a vécu avant quelques-uns de ces écrivains, en fait mention. Parmi les modernes, plusieurs se sont déclarés contre. entre autres Richard Simon, (Bibliothèq. critique, tom. 11, ch. 2). Gibbon, et autres; mais Henri Valois, Huet, Is. Vossius, etc., ont défendu son authenticité. Lambecius est du même avis ; cependaut il regarde le passage comme ironique et exprimant du mépris pour J. C. Godefroi Less, célèbre protestant, tient le passage pour supposé; mais il observe que le silence de l'historien, dont le père, un des prêtres de Jérusalem, a dû avoir connu J. C., et qui lui-même a vécu au milieu des apôtres, que ce silence, disje, sur un événement qui avoit fait une profonde sensation, rend un témoignage bien plus éloquent en faveur de J. C. et de ses miracles, que n'auroit pu faire le récit le plus circonstancié. Josephe devoit nécessairement confondre l'imposture, s'il s'en fut senti capable.

jusqu'à nier que Jésus-Christ ait bien réellement existé, et habité la Judée pendant tout le temps que spécifient les Evangélistes, c'est-à-dire pendant trente-trois ans au moins.

Mais, dira-t-on, si ces historiens nous ont donné jusqu'aux moindres circonstances de la naissance du Sauveur, de sa vie, de sa mort; s'ils nous ont parlé de ses voyages, de ses repas; de son sommeil, de ses fatigues, des larmes

Une dissertation curieuse en faveur du passage est celle de Charl. Daubuz, intitulée: C. Daubuz pro testimonio Flav. Josephi de Christo libri duo, cum præfatione Johan. Ernesti Grabe. Londini, 1706, in-8°. Elle a été réimprimée dans la belle édition de Josephe, donnée par Havercamp, Amstel., 1726, 2 vol. in-fol. On y trouve aussi une réimpression du Testimonium flavianum, seu triginta epistolæ philologicæ et historicæ de Flavii Josephi testimonio, quad Christo tribuit; par Christophe Arnold. Nuremb., 1661, in-12. Cet opuscule a été mis à l'index à Rome, le 20 juin 1662.

Une vive réfutation des adversaires du passage en question, se trouve dans les Variétés historiques, recueillies par Dreux du Radier, tom. 111, pp. 86-138.

L'abbé Bullet, dans son Établissement du Christianisme, belle édition soignée par M. Suchaux, Vesoul, 1825, in-80, pp. 171-175, ne prend parti ni pour ni contre; mais il soutient que le silence de Josephe sur J. C., dans le cas où le passage eût été interpolé, seroit aussi avantageux à la cause du Christianisme que le passage même. Il le prouve par des raisons péremptoires, tirées de ce que Josephe a parlé minutieusement de tous les faux messies de ce temps-là. Pourquoi n'eût-il rien dit de Jésus-Christ? C'est qu'il ne le regardoit pas comme un faux messie, et qu'il n'osoit pas non plus le reconnoître pour le véritable, dans la crainte de déplaire à sa nation et aux Romains; dans l'incertitude il auroit gardé le silence.

qu'il a répandues, de ses habits tirés au sort, de sa tunique sans couture; ils ne nous ont rien dit de sa personne, de sa figure, de sa taille, etc. Cela est vrai; mais est-ce une raison pour croire qu'il ne sera parvenu à la postérité aucun renseignement à cet égard? Le silence oral est-il une conséquence nécessaire du silence que l'on a gardé dans un livre? Est-il présumable que les douze Apôtres (dont deux évangélistes) qui accompagnoient Jésus, que les soixante et douze Disciples et la foule du peuple, qui souvent se pressoient sur ses pas, n'auront pas dit un seul mot touchant sa personne? Ceux qui n'ont pas eu le bonheur de l'approcher, les premiers Chrétiens, ne devoient-ils pas, entendant parler des merveilles qu'il venoit d'opérer, être avides de renseignemens non-seulement sur ses actions, mais encore sur son extérieur, sur son maintien, etc.? On sait que plus un homme se fait remarquer par des choses extraordinaires, plus le peuple cherche à le voir, plus il prend d'informations sur sa figure, sur sa personne; mille questions se succèdent ordinairement; et cela n'est point surprenant : le vulgaire s'imagine que celui qui acquiert de la célébrité doit être autrement constitué que ses semblables; et c'est pourquoi il cherche à démêler dans ses traits, sur son front, dans ses yeux, ce quelque chose

de, surnaturel, cette empreinte du génie qui l'élève au-dessus de la foule. Aussi chez les anciens, comme chez les modernes, s'est-on empressé d'offrir à la vénération publique les statues des hommes illustres, de tracer leurs images sur le cuivre, sur le bois, sur la toile, sur le papyrus, sur le papier, de les multiplier par le secours du burin, et d'en former des collections recherchées à juste titre (1). Si l'on en a ainsi

Les modernes n'ont pas montré moins de goût pour de pareilles collections; nous ne citerons que trois exemples ou plutôt trois recueils de portraits, que l'on peut placer parmi les plus considérables qui existent.

Nic. Clément, homme très estimable, qui a travaillé à la bibliothèque du Roi, depuis 1670 jusqu'en 1712, époque de sa mort à l'âge de 65 ans, s'étoit amusé dans ses momens de loisir, à réunir des portraits: il en avoit environ 18,000, distribués en un bel ordre dans plus de cent portefeuilles, avec un catalogue en trois volumes que lui-même avoit rédigé. Il légua ce recueil à la bibliothèque du Roi. (V. l'histoire de cette bibliothèque, en tête du catalogue, 1739-1750, 10 vol. in-fol., tom. 1, p. L).

Le duc Albert de Saxe-Teschen possédoit (en 1822) l'une des plus belles collections de gravures que l'on connoisse, et des plus nombreuses (300,000 pièces). On y compte 82,000 portraits et

<sup>(1)</sup> On a toujours été curieux de recueillir les portraits des hommes célèbres. Nous trouvons chez les Romains le fameux Varron, né 116 ans av. J. C., l'homme le plus savant de son temps, qui se plaisoit à former de pareils recueils, comme le prouve un de ses ouvrages; c'étoit un traité intitulé Hebdomades seu libri de imaginibus; ce livre étoit enrichi de 700 portraits d'hommes illustres, copiés d'après les statues et bustes antiques, et enluminés par une femme nommée Lala, originaire de Cyzique, qui excelloit dans ce genre. Malheureusement ce livre ne nous est point parvenu.

agi à l'égard des empereurs, des rois, des héros, des grands hommes, (nous parlons ici plutôt des informations prises par les contemporains sur leur personne, que de leurs statues et portraits), à plus forte raison cela doit avoir eu lieu pour Jésus-Christ, sur-tout de la part de ceux qui ne doutoient ni de sa divinité, ni de ses miracles. Soyons donc bien convaincus que les premiers Chrétiens auront mis le plus grand empressement à s'enquérir du personnel du Sauveur, de ses traits, de ses habitudes, de son air, et qu'à toutes les questions de ce genre, les Apôtres et les Disciples auront répondu avec bienveillance, sincérité, et auront donné tous les détails que l'on pouvoit désirer. Ces Chrétiens primitifs les auront transmis à leurs enfans, et de tradition en tradition, si la vérité

plus de 40,000 dessins originaux. Le propriétaire, par un codicilè entièrement écrit de sa main, a constitué en fidéicommis inaliénable cette riche collection, pour être possédée sans partage par un des princes de la famille impériale.

M. Debure aîné, libraire à Paris, a formé un superbe recueil dé portraits; on en porte le nombre à plus de 50,000. M. Dibdin en parle dans son Voyage bibliograph., traduit par MM. Licquet et Crapelet. Paris, 1825, 4 vol. in-8°, tom. IV, p. 69; mais il sé trompe en attribuant cette collection à M. Debure jeune. Ce voyage de M. Dibdin a paru en Anglais à Londres, 1821, 3 vol. gr. in-8°; fig. La traduction française, très curieuse, est en 4 vol., commé nous veuons de le dire, et sort des presses de M. Crapelet; c'està-dire que son exécution ne laisse rien à désirer sous le rapport de la beauté et de la correction.

tont entière ne nous est pas parvenue, il est très présumable que les principaux traits caractéristiques de la personne du Sauveur nous auront été conservés (1); et ce que nous possédons de ces descriptions intéressantes, quoique non rigoureusement authentique, n'en est pas moins digne de notre curiosité et de notre attention. On peut donc, sans être trop crédule, essayer d'en conserver la mémoire.

Mais outre ces descriptions écrites, qui, nous l'avouons, peuvent avoir été faites postérieurement aux premiers siècles du christianisme, l'histoire nous apprend qu'il existe encore d'autres monumens relatifs au Sauveur, et que l'on fait remonter au temps où il vivoit en Judée, tels que statue, portraits peints et même médailles. Il est bien vrai que ces monumens n'étant pas plus avérés que les descriptions en question, on peut les rejeter sans compromettre ni sa foi ni sa conscience. Cependant comme ils regardent Jésus-Christ, et que d'anciens écrivains ecclésiastiques et même des Saints Pères en ont parlé avec respect, nous avons

<sup>(1)</sup> C'est l'opinion de Dom Calmet qui dit positivement : « Il « n'est nullement incroyable que l'on ait conservé dans l'Église « une tradition constante sur la forme de Jésus-Christ, qui se soit

<sup>«</sup> perpétuée jusqu'à nous.» Plusieurs autres savans commentateurs sont de cet avis.

cru pouvoir les comprendre dans nos recherches; nous disons plus, nous pensons aller audevant du désir des personnes pieuses, des amis du Sauveur, en leur présentant l'analyse de tout ce qui a été publié de plus essentiel et de plus curieux sur ces antiques monumens. Nous ajouterons qu'il en est plusieurs, soit dit en passant, dont il seroit peut-être aussi difficile de prouver la fausseté que l'authenticité.

Parcourons donc cette galerie d'objets intéressans, et pour suivre une espèce d'ordre méthodique dans nos récits, commençons par les descriptions écrites de la personne de Jésus-Christ.

## PREMIÈRE PARTIE.

## DÉTAILS

SUR LA PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST,

TIRÉS DE DIFFÉRENS ÉCRITS.

#### I. DE LA LETTRE DE P. LENTULUS.

Cette lettre, qui donne une description assez détaillée de la personne du Sauveur, eût inspiré le plus vif intérêt, et eût été encore reçue avec une plus profonde vénération, si par son antiquité et par quelque témoignage écrit des premiers siècles de l'Eglise, elle eût du moins pu prêter à quelque discussion sur son authenticité. Mais le silence gardé sur cette pièce jusqu'au quatorzième ou quinzième siècle, fait que l'on s'accorde généralement à la regarder comme fabriquée dans le moyen âge et sans doute vers la fin. Ce qui tend à confirmer cette opinion, c'est l'ignorance grossière qui se manifeste dans la qualité que l'on donne à son auteur prétendu. Cependant elle n'en est pas moins curieuse,

parce qu'elle est calquée sur des descriptions antérieures, qui sans doute ont eu pour base la tradition; et sous ce rapport elle mérite, quoique apocryphe, d'être prise en considération et de fixer notre attention. Nous la plaçons en premier ordre, parce qu'elle est supposée écrite du vivant de Jésus-Christ. Ce ne sont donc point les renseignemens que renferme cette pièce, que nous attaquons, mais le cadre épistolaire qu'a employé l'auteur pseudonyme. Il ne sera pas difficile de prouver que ce cadre n'a aucun des caractères d'antiquité qu'on a voulu lui donner.

On fait écrire cette lettre par un Publius-Lentulus, proconsul en Judée, qui l'adresse au Sénat avant la passion de Jésus-Christ; et cette lettre est ensuite trouvée dans les annales romaines par un nommé Eutrope.

D'abord ce P. Lentulus n'est point connu dans l'histoire; et c'est très à tort qu'on nous le présente comme proconsul et ayant exercé les fonctions de gouverneur en Judée avant Ponce-Pilate. C'étoit Valerius Gratus qui remplissoit alors ces fonctions, ou pour parler plus exactement, les fonctions de procurateur de la Judée. Gratus fut envoyé dans ce pays l'an 15 de l'ère vulgaire; Pilate lui succéda l'an 26; il exerça cet emploi jusqu'à l'an 38, époque où il fut dé-

noncé, jugé et condamné à l'exil. Il eut pour successeur Marcellus. On voit qu'il n'y a point de Lentulus parmi les procurateurs de la Judée, depuis l'an 15 jusqu'à l'an 38, c'est-à-dire environ quinze ans avant que Jésus-Christ n'exerça son ministère public, et à-peu-après cinq ans après qu'il fut monté au ciel; et l'histoire ne fait mention d'aucun proconsul qui, dans cet intervalle de temps, ait été envoyé en Judée par le Sénat.

Quant à cet Eutrope qui a recueilli cette lettre dans les archives du Sénat, il en est de son existence comme de celle de Lentulus. Selon les uns, ce seroit l'abréviateur de l'histoire romaine, (né vers 310 et mort vers 390), que l'on a voulu faire passer pour chrétien, parce qu'il a dit que Julien avoit persécuté le Christianisme, mais sans verser de sang. Selon d'autres, ce seroit un Eutrope, disciple d'un certain Abdias que l'on dit avoir été premier évêque de Babylone et l'un des soixante et douze Disciples du Sauveur (1). Ces deux opinions sont aussi

<sup>(1)</sup> Cet Abdias est l'auteur prétendu d'un livre apocryphe intitulé: de Historia certaminis apostolici Libri x, Julio Africano interprete; etc. (Wolfgangus Lazius edidit). Basileæ, 1551, infol.; Parisiis, 1560, in-8°; ibidem, 1571, in-8°; Coloniæ, 1576, in-16. Ces différentes éditions ne rendent cet ouvrage ni plus digne de foi, ni meilleur. Au v1º livre, l'auteur, que l'on fait parler de lai-même à la troisième personne, s'exprime ainsi: « Ordinayêra

dénuées de preuves et même de vraisemblance l'une que l'autre. Lentulus et Eutrope sont deux êtres d'imagination; ce sont deux noms anciens à la faveur desquels l'auteur a cru donner à sa lettre un relief d'antiquité et par conséquent d'authenticité; mais il nous paroît avoir été d'une mal-adresse égale à son ignorance.

N'ayant rien pu découvrir sur l'origine de cette lettre, indiquons du moins les principaux endroits où elle se trouve. Faite pour piquer vivement la curiosité, elle a été très répandue, et se rencontre dans plusieurs ouvrages, avec quel-

Quant à Abdias, le prétendu historien des Apôtres, il est dit dans la préface attribuée à Jules Africain, que ledit Abdias a composé son histoire en hébreu, que son disciple Eutrope l'a traduite en grec, et que lui J. Africain l'a traduite à son tour du grec en latin, et a partagé le tout en x livres. C'est donc cet Eutrope inconnu qui, dit-on, a trouvé la lettre de Lentulus dans les archives des Romains. Fabricius dit à ce sujet, dans ses Apocryphes du N.T., tom. 1, p. 391, not. f.: Falluntur qui de Eutropio Breviarii auctore ibi cogitant, neque vero is annales scripsit, neque dicitur epistolam reperisse in annalibus suis, sed reperisse in annalibus Romanorum, id est, in actis annalibus populi romani.

<sup>«</sup> autem apostoli (Simon et Thaddæus) in civitate Babylonis « episcopum nomine Abdiam, qui cum ipsis venerat à Judæs, « qui et ipse viderat oculis suis Dominum, et repleta est civitas « ecclesiis; quibus ritè ordinatis, egressi sunt apostoli Persidem, « etc. » Babylone pleine d'églises à cette époque! Voilà qui est bien digne de foi! On parle encore d'un autre Abdus ou Abdias, comme l'appelle Rufin, qui fut guéri de la goutte à Edesse, par Thadée que l'apôtre S. Thomas avoit envoyé à Abgare (V. Eusere, Hist. eccles. Lib. 1. Cap. ultim.).

ques variantes dans l'expression; mais le fond est toujours le même. Tantôt elle est avec ce titre: Lentulus Hierosolymitanorum praeses S. P. Q. Romano, salutem; d'autres fois elle porte simplement: Epistola P. Lentuli ad S. P. Q. R. de Jesu-Christo, etc.

Il existoit, dans la bibliothèque d'Iéna, un manuscrit des évangiles sur vélin, exécuté dans le quinzième siècle, et en tête duquel étoit la lettre en question avec ce titre: Temporibus Octaviani Caesaris Publius Lentulus Procos. in partibus Judaeae et Herodis regis, senatoribus Romanis hanc epistolam scripsisse fertur, quae postea ab Eutropio reperta est in annalibus Romanorum. Ensuite venoit l'épître écrite en lettres d'or, et au-dessous étoit le portrait de Jésus-Christ, très bien peint.

Le R. P. Olivier Maillard, ce prédicateur si connu vers la fin du quinzième siècle, l'a traduite dans son style original, à la suite de ses Conformités des mystères de la messe, sous le titre suivant: Epistre de Publius Lentulus, payen, jadis vice-consul Romain très renommé au pays de Judée; laquelle épistre il escrivit en Hiérusalem et l'envoya au sénat et peuple de Rome, tesmoingnant de ce qu'il avoit veu et cogneu de nostre Seigneur Jesus-Christ, ainsi que escrit Eutrope l'his-

torien. On voit par cet énoncé que le bon père n'étoit pas fort en érudition.

La même lettre est encore insérée dans l'Historia Christi persicè conscripta à P. Hieronymo Xavier, latinè reddita et animadversionibus notata à Ludovico de Dieu. Lugd. Batav. Elzev., 1639, in-4° de 636 pages. Elle y est avec une prétendue lettre de Pilate à Tibère, que l'on assure avoir été fabriquée par le P. Xavier lui-même, d'après le passage de Josephe que nous avons rapporté ci-dessus, et qui n'a rien de commun avec les deux lettres de Pilate qui accompagnent ordinairement ses actes (1).

Jean Reiskius, dans son traité: Exercit. v11, de imaginibus Christi, c. 1, a rapporté

<sup>(1)</sup> Voici cette lettre de Pilate, qui, je crois, n'existe originairement que dans l'ouvrage du P. Xavier: Hoc tempore in hoc territorio vir quidam fuit, quem discipuli ejus Deum vocabant, et miracula varia faciebat: quem multi homines viderunt, et in cœlum vivus ascendit, et discipuli nunc magna faciunt in nomine ejus et testantur eum Deum esse et doctorem viæ salutis in veritate. On peut dire que le P. Xavier fait parler là Pilate à-peuprès comme un apôtre. La lettre que nous venons de rapporter est tirée de Fabricius, codex apocryphus N. T., tom. 1, p. 301; et les deux autres lettres du même Pilate sont avant celle-ci, dans le même vol. pp. 298 et 300.

On convient assez généralement que les deux ouvrages du P. Jérôme Xavier, jésuite, (neveu de S. François Xavier, et mort en 1617), l'Historia Christi, in-4° de 636 pag., et l'Historia S. Petri, in-4° de 144 pag., trad. du portugais en persan, par Abdel

une copie de la lettre de Lentulus, tirée du manuscrit d'Iéna, et une autre copie de celle qui a pour titre: Lentulus Hierosolymitanorum præses, etc.; ces deux copies dissèrent peu de celle qui se voit dans la vie de Jésus-Christ du P. Xavier.

Barthelemi de Chasseneux a aussi inséré cette lettre dans son Catalogus gloriae mundi, 1529, in-fol., part. IV, pag. 98. Elle est également dans les Catalecta philologico-theologica, Jo. Buxtorfio pronepote edita. Basil. 1707, in-8°, observat. 200m², pag. 242. Henri Lemmichius l'a présentée comme digne de foi, pour l'opposer aux Juifs, dans sa Vindicatio incarnati veri Messiae promissi. Rostochii, 1666, avec une préface de D. Jo. Quistorpius.

Kasen de Lahor, et du persan en latin par Louis de Dieu, imprimés par les Elzevirs en 1639, renferment des faits historiques très hasardés, sur la vie de J. G. et de S. Pierre; mais il est permis de se défier un peu de tout ce que dit Louis de Dieu, dans sa traduction latine. C'étoit un homme fort savant, mais zélé protestant, et l'on voit par sa préface, combien il étoit animé contre les RR. PP. Jésuites. Ce docte orientaliste est mort en 1642. M. Berard, dans son bel Essai bibliographique sur les éditions des Elzevirs, Paris, 1822, in-8°, a donné, pp. 244-246, une curieuse note sur les deux ouvrages du P. Xavier. Il y dit que « ces deux ouvra-« ges ordinairement réunis sont imprimés avec d'autant plus de « soin que leur publication a été faite par L. de Dieu, pour nuire « aux Jésuites, et par conséquent dans l'intérêt de la religion « protestante que professoient les Elzevirs, etc. » Alors on sait à quoi s'en tenir.

On la trouve également publiée à Nuremberg en 1512; à Venise en 1522, etc. etc. etc.

Ensin on en connoît encore une infinité de copies manuscrites dans les bibliothèques publiques de France, d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne, etc.; elle a été aussi traduite dans toutes les langues de l'Europe; en allemand avec beaucoup de simplicité; en français par Maillard, avec une égale simplicité; il y en a encore plusieurs autres traductions françaises dont le style est un peu moins suranné (1). Les

<sup>(1)</sup> En 1820, nous en avons trouvé une, manuscrite et très ancienne, chez M. B......, alors curé à Fauv....., près Dijon. Elle étoit encadrée sous verre. Nous l'avons copiée. Comme cette traduction diffère de celle d'Olivier Maillard, (qui fait partie d'un autre ouvrage que nous avons publié récemment), et de celle que nous donnerons ci-après, nous croyons devoir la rapporter ici sans rien changer ni aux expressions, ni au style. Son titre est ainsi conqu:

<sup>«</sup> Description fidele et authentique de la personne de Jesus-« Christ, envoyée au Sénat romain par Publius Lentulus, pour « lors gouverneur de Judée, qui se trouve encore aujourdhuy dans « la bibliothèque du Roy.

<sup>«</sup> Il y a de l'heure qu'il est en Judée un homme d'une vertu singulière, qu'on appelle Jesus-Christ. Les Barbares le croient prophète; mais ses sectateurs l'adorent comme étant descendu des Dieux immortels; il ressuscite les morts, et guérit toutes sortes de maladies par la parole et l'attouchement. Il est d'une taille grande et bien formée; il a l'air doux et vénérable. Ses cheveux sont d'une couleur qu'on ne sauroit guère comparer; ils tombent en boucles jusqu'au-dessous de ses oreilles, et se rése pandent sur ses épaules avec beaucoup de grâce, partagés sur le sommet de la tête à la manière des Nazaréens. Son front est

traductions italiennes, espagnoles, ne sont pas moins nombreuses.

Cette profusion d'éditions, de copies et de traductions, prouve combien tout ce qui tient à la personne de Jésus-Christ attache et inspire d'intérêt dans le monde chrétien; car il n'y a peut-être pas d'écrit qui ait été plus attaqué que la lettre en question. Elle a été attaquée et déclarée apocryphe, tant par J. Reiskius dans l'ouvrage précité, que par Valla dans sa Declaratio adversus donationem Constantini Magni; par Aug. Varenius, jadis doyen de l'Académie de Rostock, qui en démontre au long la fausseté dans son Rationarium de scriptoribus

<sup>«</sup> uni et large, et ses joues ne sont marquées que d'une aimable « rougeur. Son nez et sa bouche sont formés avec une admirable « symétrie. Sa barbe est épaisse et d'une couleur qui répond à « celle de ses cheveux; descendant d'un pouce au-dessous du men« ton, et se divisant vers le milieu, elle fait à-peu près la figure « d'une fourche. Ses yeux sont brillans, clairs et sereins. Il cen« sure avec majesté, exhorte avec douceur; soit qu'il parle ou « qu'il agisse, il le fait avec élégance et avec gravité; jamais on « ne l'a vu rire, mais on l'a vu pleurer souvent. Il est fort tem« péré, fort modeste et fort sage. C'est un homme enfin qui par « son excellente beauté et ses divines perfections surpasse les en« fans des hommes. »

Dans une autre copie qui m'a été communiquée en 1827 par M. D...., curé d'Arn..-le-D.., la ligne suivante étoit ajoutée.

<sup>«</sup> Et s'il n'étoit pas le Messie, au moins mériteroit-il de l'être. » Les deux copies en question, aussi anciennes l'une que l'autre, jaunies par le temps, tomboient en lambeaux. L'écriture me paroit du commencement du seizième siècle.

ecclesiasticis, sect. 1, pag. 158 et seq.; par Fabricius, dans son Codex apocryphus, et par une infinité d'autres écrivains.

Malgré cela, l'idée que nous avons qu'il s'y trouve sans doute quelques détails dus à la tradition, et qui par conséquent ne s'éloigneroient pas entièrement de la vérité, nous engage à la publier de nouveau, bien persuadé que tout vrai chrétien qui la lira, éprouvera certain plaisir à satisfaire sa curiosité à cet égard. Nous allons la donner en latin et en français; commençons par le texte latin.

Hoc tempore vir apparuit, et adhuc vivit, vir praeditus potentia magna; nomen ejus Jesus-Christus. Homines eum prophetam potentem dicunt; discipuli ejus Filium Dei vocant. Mortuos vivificat, et aegros ab omnis generis aegritudinibus et morbis sanat. Virest altae staturae proportionatae, et conspectus vultús ejus cum severitate, et plenus efficacia, ut spectatores amare eum possint et rursus timere. Pili capitis ejus vinei coloris usque ad fundamentum aurium, sine radiatione et erecti, et à fundamento aurium usque ad humeros contorti ac lucidi, et ab humeris deorsum pendentes, bifido vertice dispositi in morem Nazaraeorum. Frons plana et pura, facies ejus sine macula, quam rubor quidem temperatus ornat. Aspectus ejus ingenuus et gratus. Nasus et os ejus nullo modo reprehensibilia. Barba ejus multa, et colore pilorum capitis bifurcata: oculi ejus cærulei et extremè lucidi. In reprehendendo et objurgando formidabilis; in docendo et exhortando blandae linguae et amabilis. Gratia miranda vultús, cum gravitate. Vel semel eum ridentem nemo vidit, sed flentem imo. Protracta statura corporis, manus ejus rectae et erectae, brachia ejus delectabilia. In loquendo ponderans et gravis, et parcus loquelá. Pulcherrimus inter homines satos.

Traduction littérale.

« On a vu dans ce temps paroître un homme « et il vit encore, un homme d'une grande ver-« tu, qui se nomme Jésus-Christ; on le dit un « prophète puissant en œuvres, ses disciples « l'appellent Fils de Dieu. Il ressuscite les morts, « et guérit toute espèce de maladies et d'incom-« modités. Cet homme est d'une stature haute « et bien proportionnée (1). Sa physionomie

<sup>(1)</sup> Jean-Henri Maius (theologi cognominis filius) dans ses Observationes sacræ, lib. 111, pag. 21, remarque (d'après une lettre de S. Jean Damascene, à l'empereur Théophile, donnée par Combess, dans son Originum Constantinopolitarum manipulus, p. 114), que le Sauveur est représenté excellenti staturd, june-

« annonce la sévérité, mais elle a beaucoup « d'expression ; de sorte que ceux qui le regar-« dent ne peuvent s'empêcher de l'aimer, et en « même temps de le craindre. Ses cheveux ti-« rant sur le roux descendent lisses jusqu'au « bas des oreilles, et de là tombent en boucles « flottantes avec grâce sur ses épaules; ils sont ce partagés sur le sommet de la tête à la manière « des Nazaréens. Son front est uni et serein ; il « n'a aucune tache sur la figure. Ses joues sont « relevées d'un certain incarnat qui n'est point « trop foncé. Il est d'un aspect agréable et ou-« vert. Son nez et sa bouche sont très bien. Sa « barbe assez touffue et de la couleur de ses che-« veux, se partage en deux au bas du menton. « Il a les yeux bleus et très brillans. On remar-« que en luiquelque chose de formidable quand « il réprimande et qu'il fait des reproches, tan-« dis que la douceur et l'amabilité accompagnent « toujours ses instructions et ses exhortations.

tis superciliis, oculis venustis; et que Nicéphore (dont nous parlerons bientôt), lui donne une taille de sept palmes (5 pieds 4 pouces 2 lignes), quoique le P. Vavassor, d'après le moine Epiphanius, ne lui donne que six palmes. V. son de forma Christi, c. 111, n° 5, 6. 4.

L'Evangile sembleroit donner à entendre que Jésus-Christ n'étoit pas très grand; car s'il eût été d'une taille supérieure, Zachée (S. Luc, xix, 2, 5, 8), n'auroit pas eu besoin de monter sur un sycomore pour le voir et le distinguer dans la foule.

« Son visage a une grâce admirable mêlée de « gravité. On ne l'a jamais vu rire, mais on l'a « vu pleurer (1). Sa taille est bien prise; ses « mains sont longues et belles, et ses bras ont « beaucoup de grâce. Son langage est toujours « grave et mesuré; mais il parle peu. Enfin on « ne peut disconvenir en le voyant, que c'est le « plus beau des hommes. »

Tel est le portrait de Jésus-Christ, tracé par le prétendu Lentulus. Il est certain qu'on n'y trouve rien qui répugne à l'idée que l'on peut se faire de la personne du Sauveur, ni à ce que nous en dit l'Évangile. Ainsi, tout en blâmant l'imposteur moderne qui a pris le nom de Lentulus, on ne peut s'empêcher de lire avec un intérêt mêlé de quelque charme, les détails qu'il nous a transmis.

<sup>(1)</sup> L'Évangile ne marque que deux occasions dans lesquelles Jésus-Christ a versé des larmes: l'une sur la ruine de Jérusalem, (S. Luc, XIX, 41), l'autre sur la mort du Lazare (S. Jean, XI, 35, 36). S. Paul semble en indiquer une troisième (ad Hebr. v, 7, 8); c'est pendant la passion; mais la circonstance n'est pas précisée. Pierre Lombard (évêque de Paris, mort en 1164), auteur du Livre des sentences, qui se trouve parmi les œuvres de Saint Bernard, mentionne une quatrième occasion; c'est quand le Sauveur vint au monde. Cela n'est pas plus prouvé que l'assertion de Calvin qui dit que Jésus pleura encore en lavant les pieds à ses Disciples. (V. Thiers, Dissertation sur la sainte larme de Vendôme. Paris, 1699, in-12, ch. 11, p. 18-20).

#### HO DU PORTRAIT DE JÉSUS-CHRIST

D'APRÈS NICÉPHORE.

Nicéphore Calliste a consacré le quarantième chapitre du premier livre de son Histoire ecclésiastique, à la description de la personne de Jésus-Christ. Cette description, comme la précédente, est assez détaillée, et offre de plus quelques particularités qui prouvent que l'une n'a pas été calquée sur l'autre. Nous allons la tirer de la belle édition de Nicéphore donnée par Fronton du Duc, jés., et publiée six ans après sa mort, avec le texte grec et la traduction latine de Jean Lange, Parisiis, 1630, 2 vol. in-fol., tom. 1, pag. 125. Nous donnerons d'abord le texte latin, et ensuite la traduction.

Porro effigies formae Domini nostri Jesu-Christi, sicuti à veteribus accepimus, talis propemodum, quatenus eam crassius verbis comprehendere licet, fuit. Egregio is vividoque vultu fuit. Corporis statura ad palmos prorsus septem. Caesariem habuit subflavam, ac non admodum densam, leniter quodam modo ad crispos declinantem. Supercilia nigra, non perinde inflexa. Ex oculis fulvis et subflavescentibus mirifica prominebat gratia. Acres ii erant, et nasus longior. Barbae capillus flavus nec admodum

demissus. Capitis porro capillos tulit prolixiores. Novacula enim in caput ejus non ascendit, neque manus aliqua hominis, praeterquam matris, in tenera duntaxat aetate ejus. Collum fuit sensim declive, ita ut non arduo et extento nimium corporis statu esset. Porro tritici referens colorem, non rotundam aut acutam habuit faciem, sed qualis matris ejus erat, paulum deorsum versum vergentem, ac modere rubicundam: gravitatem atque prudentiam cum lenitate conjunctam, placabilitatem iracundiae expertem prae se ferentem. Persimile denique per omnia fuit divinae et immaculatae suae genitrici.

Traduction littérale.

christ, d'après ce que nous en ont appris les anciens, et tel à peu près qu'on peut le ren-chre dre dans une description par écrit et toujours imparfaite. Son visage étoit remarquable par sa beauté et par son expression. Sa taille étoit de sept palmes au moins (5 pieds 4 p. 2 lig.) Ses cheveux tiroient sur le blond; ils n'étoient pas fort épais, mais un peu crépus à l'extrémité. Ses sourcils étoient noirs, mais pas

« exactement arqués. Ses yeux tirant sur le « brun et pleins de vivacité, avoient un charme

« Voici le portrait de notre Seigneur Jésus-

« inexprimable. Il avoit le nez long. Sa barbe « étoit rousse et assez courte; mais il portoit de « longs cheveux. Jamais le ciseau n'a passé sur « sa tête; nulle main d'homme ne l'a touchée, « si ce n'est celle de sa mère, lorsqu'il étoit « encore enfant. Il penchoit un peu la tête, « et cela lui faisoit perdre quelque chose de sa « taille. Son teint étoit à-peu-près de la cou-« leur du froment (lorsqu'il commence à mû-« rir). Son visage n'étoit ni rond, ni alongé, « il tenoit beaucoup de celui de sa mère, sur-« tout pour la partie inférieure. Il étoit vermeil. « La gravité, la prudence, la douceur et une « clémence inaltérable se peignoient sur sa « figure. Enfin il ressembloit en tout à sa di-« vine et chaste mère. (1).»

On voit par le commencement de ce portrait que Nicéphore l'a tracé d'après la tradition,

<sup>(1)</sup> A la suite de ce portrait, Nicéphore dit que le premier livre de son histoire embrasse l'espace de 33 ans: Initio sumpto à quadragesimo secundo Augusti Cæsaris jam senescentis imperii anno, quo Jesus-Christus cum carne ex sancta processit virgine: fine autem in decimum nonum Tiberii Cæsaris imperantis annum desinente; c'est-à-dire que Jésus-Christ est venu au monde l'an 42 du règne d'Auguste, et qu'il est mort la 19º année du règne de Tibère. Cette date de la naissance du Sauveur nous a paru d'abord inconceyable et même ridicule, puisqu'Auguste n'a régné que 40 ans, ayant reçu légalement la puissance souveraine de la part du Sénat et du peuple, l'an 727 de R. (26 av. l'ère vulgaire), et étant mort l'an 767 (14 après la même

sicuti à veteribus accepimus; et sans doute il aura recueilli soigneusement et scrupuleusement tous les renseignemens, soit écrits, soit traditionnels, qu'il aura pu découvrir sur la personne de Jésus-Christ. Sa description ne diffère guère de celle du prétendu Lentulus, que pour la couleur des yeux du Sauveur, que l'un fait bleus et l'autre bruns; tout le reste est assez semblable, à part quelques détails énoncés dans l'un et omis dans l'autre.

# III. DE LA PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST, D'APRÈS SAINT LAURENT JUSTINIEN.

Saint Laurent Justinien, premier patriarche de Venise, mort le 8 janvier 1455, nous a aussi laissé quelques renseignemens sur la personne de Jésus-Christ. Ces renseignemens se trouvent dans son traité De casto connubio, réuni avec

ère); Jésus-Christ n'a donc pas pu naître l'an 42 de ce règne. Ce n'est pas non plus l'an 42 de la naissance d'Auguste, qui date du 9 septembre 691 de R. (62 av. l'ère vulg.); car alors Jésus-Christ seroit né l'an de Rome 733 (21 av. l'ère v.); et il auroit eu lors de sa passion environ 54 ans. Quelle est donc la date qu'a eu en vue Nicéphore, en citant l'an 42? C'est celle du premier consulat d'Auguste qui n'étoit encore à cette époque que C. Octavianus César. Ce premier consulat (par substitution), est de l'an 711 de R., vers la fin de l'année. Or 711 et 42 font 753, année qui est bien celle de la naissance du Sauveur, selon Nicéphore qui confond l'année de la naissance avec celle de l'ère vulgaire, quoiqu'il soit maintenant démontré que celle-ci est postérieure au moins de quatre ans.

ses sermons, ses lettres et ses autres traités de piété, dans la collection de ses œuvres, dont la meilleure édition est de Venise, 1751, 2 vol. in-fol. Ce portrait du Sauveur tient plus au moral qu'au physique; mais il est si intéressant, que nous n'avons pu résister au plaisir de le rapporter. N'ayant pas le texte latin sous les yeux, nous allons le donner en français d'après dom Calmet qui en a enrichi sa Dissertation sur la beauté de Jésus-Christ. Voici sa traduction.

« Qui jamais a été plus beau que Jésus-Christ? « Qui a été plus modeste ou plus sage? Il étoit « admirable dans ses mœurs, grave dans son « marcher, éloquent dans ses discours, circons-« pect dans ses paroles, sévère dans ses correc-« tions, persuasif dans ses exhortations, agréa-« ble dans sa conversation, vénérable dans toute « sa conduite. Son regard étoit plein de bonté « et de pudeur; l'humilité, la douceur le ren-« doient aimable à tout le monde. Ses lèvres « étoient comme des lis d'où couloient le lait « et le miel, et qui répandoient les paroles de la « vie éternelle. Sa bouche proféroit ce qui étoit « caché au fond de son cœur. Il consoloit les « affligés, il embrasoit les tièdes, il ressuscitoit « les morts, il instruisoit les infidèles, il gag-« noit les cœurs de tous ceux qui l'appro« choient. Qui ne seroit pénétré d'amour s'il « avoit le bonheur de voir marcher le Verbe fait « chair, la sagesse incarnée, le Fils unique du « Père, conversant avec les pécheurs! »

Dom Calmet, parlant de ce passage, dit : « Quoique l'auteur insiste principalement sur les qualités du cœur et de l'esprit du Sauveur, il ne laisse pas de nous donner assez de traits pour nous persuader qu'il le croyoit plus beau que tous les enfans des hommes. »

### IV. RÉSUMÉ DE CE QUI A ÉTÉ DIT, ÉCRIT ET PUBLIÉ

SUR LA PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST;

Quoique tout le monde connoisse l'admirable traité des Mœurs des Chrétiens, par Fleury, et qu'on sache qu'il en a consacré les quinze premières pages à un tableau moral et raisonné de la vie et des actions de Jésus-Christ, nous espérons qu'on ne nous saura pas mauvais gré d'extraire de ce tableau ce qui regarde plus particulièrement la personne du Sauveur; c'est encore une espèce de portrait qui rentre dans notre objet. Nous l'avons composé de différens traits détachés de la narration de l'auteur, et nous avons tâché de les coordonner entre eux de manière à former le complément des descriptions précédentes.

« Sous un extérieur simple et qui n'avoit rien de singulier, dit Fleury, Jésus-Christ conservoit une merveilleuse dignité. Ses manières étoient aisées, naturelles et vives; son geste animé et expressif. Sa présence imprimoit le respect et commandoit l'attention. Son discours étoit simple, clair, sans autre ornement que des figures vives et naturelles qui ne manquent jamais à celui qui est bien persuadé, et qui sont les plus efficaces pour persuader les autres. Sa vie étoit dure et laborieuse, mais sans austérité particulière. Il mangeoit comme les autres, buvoit du vin, et ne faisoit point difficulté de se trouver à de grands repas, comme aux noces de Cana, au festin de Saint Mathieu. Il étoit très sérieux; on le voit pleurer en deux occasions : l'une à la mort de Lazare son ami, l'autre en déplorant le sort qui attendoit Jérusalem; mais il n'est pas dit qu'il ait ri, ni même souri. Il n'étoit point étranger aux sentimens naturels. Il étoit attaché, mais sans foiblesse, à ses parens et à ses amis; compatissant aux misères humaines et aux besoins de ses semblables. Il montroit de la tendresse aux petits enfans, les faisoit approcher de lui, leur imposoit les mains et les embrassoit, pour recommander l'innocence, la simplicité et l'humilité. Il étoit de facile accès aux malades, indulgent pour les

pécheurs disposés à se convertir. Il montroit pour ceux-ci de la condescendance jusqu'à se prêter à manger avec eux, à loger chez eux, jusqu'à souffrir qu'une femme lui parfumât les pieds, ce qui sembloit une délicatesse fort opposée à sa vie pauvre et mortifiée. Sa modestie étoit extrême, comme on le voit par l'étonnement que témoignèrent ses disciples de le trouver conversant avec la Samaritaine. Mais ses ennemis n'ont jamais osé inventer aucune calomnie qui attaquât sa pureté. Il regardoit les gens en face, comme on le voit par ce jeune homme qu'il prit en affection pour la bonne volonté qu'il témoignoit. Souvent il étendoit la main en signe d'autorité, et faisoit quelqu'autre geste marqué. Quelquefois par ses regards et par ses paroles, il faisoit paroître de l'étonnement, de l'indignation, de la peine à souffrir l'incrédulité des hommes. Mais son caractère dominant étoit la douceur et l'indulgence. On en voit un exemple admirable dans l'histoire de la femme adultère, à laquelle il sauva la vie par un divin artifice. Il a éprouvé comme nous toutes les incommodités de la vie, la faim, la soif, la lassitude, la douleur; mais on ne voit pas qu'il ait été malade. Au jardin des Olives, il est sensible comme les autres hommes à la crainte et à la tristesse. Dans sa passion, il souffre avec une constance invincible, sans se désendre, sans résister, sans rien resuser à ceux qui le tourmentent. Il demeure comme un rocher inébranlable, exposé aux coups et aux outrages. Son silence sur-tout est admirable. Ensin, sur la croix et dans les horreurs du supplice, il conserve la liberté d'esprit tout entière, et même la tranquillité. Il prie pour ses bourreaux; il récompense la soi du bon larron; il pourvoit à la consolation de sa mère; il achève d'accomplir les prophéties; il recommande son esprit à Dieu, et il expire. Tel sut Jésus-Christ comme homme.»

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les descriptions de la personne du Sauveur. Celles que nous avons rapportées sont les plus essentielles, les plus renommées, et suffisent, malgré le défaut d'authenticité, pour faire connoître ce que, dans tous les temps et d'après la tradition, on a pensé assez généralement de l'extérieur de Jésus-Christ.

VO NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE RAISONNÉE
DES OUVRAGES QUI ORT PARU SUR LA BRAUTÉ DE JÉSUS-CHRIST.

Malgré les descriptions dont nous venons de parler, il s'en faut beaucoup que l'on ait été d'accord sur la question de savoir si Jésus étoit remarquable par la beauté de sa figure, selon la prophétie de David; ou s'il étoit difforme, selon celle d'Isaïe. Cette question a été très agitée parmi les savans. Il existe plusieurs ouvrages sur cet objet, et même un assez grand nombre. Nous allons tâcher d'indiquer les principaux. Cette petite notice bibliographique sera utile à ceux qui voudront approfondir cette matière. Nous classerons ces dissertations par ordre de dates de leurs publications.

De pulcritudine (sic) corporis D. N. Jesu-Christi, auctore Nic. Rigaltio. Ad calcem S. Caecilii Cypriani operum ejusdem Rigaltii observationibus recognitorum, etc. Parisiis, 1649, in-fol., pag. 235-246.

L'auteur, N. Rigault, a mis-pour épigraphe en tête de cette dissertation, les prophéties pour et contre la beauté de Jésus-Christ; celle de David ( ps. xliv ); Speciosus forma prae filiis hominum, et celle d'Isaïe ( LII ): Vidimus eum, et non erat in eo species; mais il n'a pas gardé le milieu entre ces deux autorités prophétiques; car il se déclare ouvertement contre la beauté du Sauveur. Des son Avis au lecteur, il annonce que les anciens ennemis du Christianisme avoient une mauvaise opinion et de Jésus-Christ et de sa beauté : Deridebant olim, dit-il, Porphyrius, Celsus, Julianus et alii, Christianos, quòd supplicio crucis punitum adorarent,.... et objectabant illi profanae mentis homines patribus nostris quòd Christum hominem pusillum ac deformem colerent et haberent pro Deo. Puis il continue : Nihilominus majores illi nostri, viri benè christiani talem sibi

Christum adserebant, et vindicabant Deum, qui deformibus corpusculi sui liniamentis, et cruce sud, res humano generi beneficentissimas praestitisset, et maxima miracula peregisset. Et tamen, ajoute-t-il, hodiè sunt, qui crucifixum quidem confitentur, ac deformem fuisse negant, immò formosissimum depingi curant. Iterum dico, non indignor, etc. Rigault a l'intime conviction que Jésus-Christ étoit laid; il cite à l'appui de son opinion beaucoup d'autorités à commencer par Isaïe (dont nous avons cité plus haut la prophétie), et par S. Paul (ad Philipp. II, v. 7), qui dit : Sed semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu inventus ut homo. Ensuite il invoque le témoignage de S. Clément d'Alexandrie, Pædag., 111, c. 1; d'Origène, lib. vi contra Celsum; de Tertullien, lib. de patientid; de S. Augustin, ad psal. 44; de S. Irénée, lib. ubi de haeresi Carpocratianorum; de S. Épiphanes, lib. 1 de eddem haeresi, ex Graecis Irenaei; de S. Cyrille, lib. 1 Glaphyrorum in Exod. ad verba prædicta psal. 44; idem, lib. vii Glaph. in Genesim; de Mich. Medina, lib. ii, de rectd in Deum fide, cap. vII, etc. etc. Mais toutes ces citations n'ont rien de positif sur la forme de la personne de Jésus-Christ; la plupart de ces auteurs ne parlent qu'au moral de la laideur et de la débilité humaine, comparée à la beauté et à la majesté divine. On prétend que si Jésus-Christ n'eût pas été d'une figure basse et ignoble, jamais les Juifs ne se seroient portés aux outrages et aux ignominies dont ils l'ont abreuvé dans sa passion; ce raisonnement est peu fondé : le fanatisme et la fureur de la haine ne font guère attention à l'extérieur, quand ils se portent aux derniers excès; au contraire, plus leur victime inspireroit d'intérêt par un extérieur imposant

et par sa beauté, plus ils s'empresseroient de flétrir cette ressource qui pourroit conduire à la pitié. En général Rigault paroît très partial dans cette dissertation. Il s'est aussi déclaré contre la beauté du Sauveur dans son édition de Tertullien, Parisiis, 1664, in-fol. Il est certain qu'il n'y a pas plus de preuves fondées de la beauté que de la laideur de Jésus-Christ. Le parti le plus naturel est donc de rester neutre, c'est-à-dire de prendre le milieu entre les deux extrêmes, d'autant plus qu'il n'est pas présumable que l'on retrouve jamais des pièces authentiques qui puissent terminer cette discussion. Nicolas Rigault, né à Paris en 1577, est mort à Toul en 1654. Il a été conseiller au parlement de Metz, puis intendant de la province.

Fr. Vavassoris, Soc. Jes., de formé Christi liber. Parisiis, Cramoisy, 1649, in-8°. — Autre édition: Fr. Vavassor, de formé Christi dum viveret in terris; cum praefatione de facie Dei, et brevi mantissé observationum, denuo editus à Josué Arndio. Rotoschii, Wildius, 1666, in-8°. — Cette dissertation se retrouve encore dans la collection des œuvres de Vavasseur. Amstelodami, 1709, in-fol., pag. 317-341.

L'auteur, tout en combattant le système de Nic. Rigault sur la personne de Jésus-Christ, ne se déclare pas pour l'opinion opposée. Il pense que la figure du Sauveur tenoit le milieu entre la beauté et la laideur. On lui reproche quelques puérilités dans cet ouvrage; pour nous, nous y avons trouvé un peu de prolixité dans quelques objets de discussion. François Vavasseur, né à Paray١

le Monial (Saône et Loire), en 1605, est mort au collége des Jésuites de Paris, le 14 décembre 1681. Son éditeur et critique, Josué Arnd, ministre luthérien, né à Gustrow en 1626, y est mort en 1685.

De singulari Christi Jesu D. N. Salvatoris pulchritudine, assertio, in qua tam antiquis quam modernis scriptoribus illam impugnantibus abundè respondetur. Autore R. P. Petro Pijartio ordinis Minorum theologo. Parisiis, apud Lud. Boullenger, 1651, in-12 de 14 et 172 pages.

Encore un adversaire de N. Rigault; mais celui-ci se déclare ouvertement pour la beauté de Jésus-Christ, et n'admet aucun mezzo termine. Cet opuscule est divisé en quatorze chapitres. L'auteur auroit pu le rendre plus intéressant.

Petri Haberkornii pietatis mysterium, seu Christologia vel tractatus de persond Christi. Giessæ, Hampelius, 1671, in-4°.

P. Haberkorn, né à Butzbach en Wétéravie, en 1604, professeur en théologie à Giessen, où il mourut en avril 1676, fut un luthérien très ardent. Ses ouvrages, dont celui-ci est le moindre, sont estimés de ses coréligionnaires.

Justi Godofr. Rabeneri Dissertatio de Christi forma et statura.

Voyez ses Amænitates histor.-philol. Lipsiæ, 1695, in-8°, pag. 365-373.

Ern. Salom. Cypriani de pulchritudine corporis Christi prolusio.

Voyez ses Selecta programmata. Coburg., 1708, in-8°, pag. 88-94.

Essai de réflexions sacrées sur la personne de Jésus-Christ, par Jean-Gaspard Mereken. Voy. ce traité (en latin), dans la bibliothèque philologique de Théodore Asée et de Fréd.-Adolphe Lampe, Allemands luthériens. 1719, 6 vol. in-8°, tom. 1v, pag. 883.

L'auteur examine dans cet essai, 1° si Jésus-Christ a été sujet à quelques maladies; 2° s'il y a eu quelques défauts dans son corps; 3° quelles ont été ses différentes fonctions; 4° quels étoient les présens que les Mages lui offrirent.

Thom. Lewis Inquiry into the Shape, the Beauty and Stature of the Person of Christ, and of the Virgin Mary, offered to the Consideration of the late Converts to Popery. London, print. for G. Strahan, 1735, in-8°.

Nous ne connoissons cet ouvrage que par son titre.

Dissertation sur la beauté de Jésus-Christ, par dom Calmet; dans la Bible de de Vence, et dans les dissertations imprimées séparément; 3 vol. in-4°, ou 5 vol. in-8°, tom. 111, pag. 327-351.

Cette dissertation est un très bon et très savant résumé de toutes les opinions que l'on a émises pour ou contre la beauté de Jésus-Christ. L'auteur y passe en revue avec autant d'érudition que d'impartialité tous les principaux auteurs, Prophètes, Saints-Pères, écrivains ecclésiasti-

ques et autres, qui ont agité cette question. Comme ce morceau intéressant n'est pas très long, nous le mettrons à la suite de notre travail sur Jésus-Christ. Nous avons essayé de modifier quelques locutions de l'auteur qui nous ont paru un peu anciennes et tenant au style familier. Nous avons aussi corrigé des fautes typographiques assez graves, ainsi que l'orthographe et la ponctuation, perfectionnées depuis le commencement du dix-huitième siècle. Nous avons ajouté quelques notes qui nous ont paru nécessaires, et adopté des divisions qui font mieux ressortir le plan de l'auteur. Mais ce n'est qu'avec une extrême circonspection que nous nous sommes permis de toucher au texte du vénérable et savant abbé de Senone.



### SECONDE PARTIE.

# DE DIFFÉRENS PORTRAITS

DE JÉSUS-CHRIST,

QUE L'ON CROIT AVOIR ÉTÉ EXÉCUTÉS DE SON VIVANT, ET SUR SA PROPRE FIGURE.

### 10. DU PORTRAIT DE JÉSUS-CHRIST, PEINT PAR LUI-MÊME.

L'HISTOIRE de ce portrait miraculeux a occupé la plume de plusieurs écrivains qui, malgré leur ancienneté, leur nombre et leurs qualités personnelles, n'ont pas inspiré toute la confiance que l'on pourroit désirer à cet égard. Ce portrait est celui que le Sauveur, dit-on, envoya à Abgare, roi d'Edesse, par suite d'une correspondance qui s'étoit établie entre ce Roi et Notre Seigneur. Cette correspondance a fait beaucoup plus de bruit parmi les savans, que le portrait en question; elle a été l'objet de nombreuses discussions, sur-tout chez les mo-

dernes; il est donc convenable de la rapporter d'abord, parce qu'elle nous conduira nécessairement à l'histoire du portrait auquel cet article est principalement consacré. Les renseignemens, les observations, les détails que nous avons recueillis avec soin dans les auteurs anciens et modernes, nous font espérer que cette relation ne sera pas tout-à-fait dénuée d'intérêt, quoiqu'elle ne porte avec elle, nous l'avouons franchement, aucun caractère de conviction sur la véracité des faits. Commençons notre récit.

Le bruit des miracles de Jésus-Christ étoit répandu non-seulement dans la Judée et dans ses environs (1), mais il s'étendoit encore fort au loin. Un Roi d'au-delà de l'Euphrate, qui résidoit à Edesse en Mésopotamie, et qu'on nommoit Abgare, en fut informé; il étoit affligé d'une maladie fâcheuse et incurable (2); il

<sup>(1)</sup> Et abiit opinio (fama) ejus in totam Syriam. S. MATTE.

<sup>(2)</sup> Selon Procope ( de Bello persico, 11, c. 12), cette maladie étoit la goutte. Cédrène, p. 145, y ajoute la lèpre noire.

L'abbé Lebeuf, dans son Recueil de divers écrits pour servir d'éclaircissemens à l'histoire de France, Paris, 1738, 2 vol. in-12, dit, tom. 11, p. 135: « Les moines de Saint-Maur des Fossés près Paris ne font point de difficulté de se servir d'un vase profane

<sup>«</sup> en forme d'aiguière, qui avoit servi au roi Abgare, quand on

e le saignoit, ainsi qu'il étoit écrit dessus. Ce roi y étoit repré-

<sup>«</sup> senté en or, avec le chirurgien et un serviteur en fonction. »

prit le parti d'écrire à Jésus-Christ pour le prier de venir le guérir, et de se fixer dans sa ville, afin d'éviter les effets de la haine que lui portoient les Juifs. Jésus lui répondit qu'il ne pouvoit aller le trouver, mais que par la suite il lui enverroit un de ses disciples.

Ces deux lettres ont été, comme nous l'avons dit, un grand sujet de controverse parmi les savans. Le P. Noel Alexandre et le fameux critique Dupin les ont regardées comme fausses; Le Nain de Tillemont, critique non moins célèbre, a combattu l'opinion de ces deux auteurs; il croit cette correspondance véritable, et ses raisons ne sont pas à dédaigner. Il se fonde sur ce qu'Eusebe de Césarée, le meilleur historien que nous ayons des premiers siècles, avoit tiré ces deux lettres des archives publiques de la ville d'Edesse, où elles se trouvoient en Syriaque, et que les ayant insérées en grec dans son Histoire ecclésiastique, (liv. I, chap. 13), il leur a donné une autorité d'autant plus considérable qu'il étoit savant et judicieux, et qu'il a eu grand soin de ne rien tirer de tant d'ouvrages apocryphes qui existoient de son temps. On voit d'ailleurs d'après les Bollandistes, que Saint Ephrem, Diacre de la ville d'Edesse, qui vivoit au quatrième siècle, et qui n'étoit pas moins distingué par son esprit que par sa piété,

parle de cette histoire comme d'une chose reçue de tout le monde sans difficulté; et que le comte Darius, dans une lettre à Saint Augustin, Procope, Evagre, Saint Jean Damascène, Saint Théodore le Lecteur, et beaucoup d'autres anciens, en parlent de même. Quant à Richard Simon, il dit, dans son Histoire critique du N.T., l. 1, 3, p. 24: «Je veux croire que ces let-« tres ontété trouvées en effet dans les archives « de la ville d'Edesse; mais il ne faut pas ajou-« ter foi avec trop de facilité aux premières ori-« gines des Eglises. Chacune élève son antiquité « le plus qu'il lui est possible, et l'on ne fait « même aucun scrupule dans ces occasions de « supposer des actes, même lorsque l'on en a « de vrais. » On voit par ce passage que R. Simon exprime un doute qui approche beaucoup de l'opinion de N. Alexandre et de Dupin. Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette controverse (1); le lecteur en voyant ces deux lettres, jugera du degré de foi qu'il peut leur accor-

<sup>(1)</sup> Cependant nous pensons qu'il est à propos de rappeler au moins les noms des principaux auteurs qui y out pris part depuis environ trois siècles. Ceux qui, parmi les catholiques, ont regardé ces deux lettres comme supposées, sont: L. Valla, Erasme, Melchior Canus, Robert Bellarmin, François Coster, Nic. Rigault, Adrien Baillet, et, comme nous l'avons dit, Noël Alexandre, Dupin, et Richard Simon. Ceux qui regardent ces lettres comme véritables, parmi les protestans, sont: Richard Montaigu, Se-

der. Les voici telles qu'Eusèbe nous les fournit. Donnons d'abord le texte latin, traduit du grec par Rufin; ensuite nous présenterons la traduction littérale.

Exemplar epistolae scriptae à rege Abgaro ad Jesum, et missae ad Hierosolymam per Ananiam cursorem.

« Abgarus Uchaniae filius Toparcha, « Jesu salvatori bono (1) qui apparuit in « locis Hierosolymorum, salutem. Audi- tum mihi est de te et de sanitatibus quas « facis, quod sine medicamentis aut herbis « fiant ista per te, et quod verbo tantum « caecos facis videre, et claudos ambulare, « et leprosos mundas, et immundos spiritus « ac daemones ejicis, et eos qui è longis « aegritudinibus afflictantur curas et sanas, « mortuos quoque suscitas. Quibus omnibus auditis de te, statui in animo meo unum esse « è duobus, aut quia tu sis Deus et descende- « ris de cælo ut haec facias, aut quod filius

muel Parker, Guillaume Cave, et Ernest Grabe; mais ils ont été vivement attaqués par Basnage, par Phil.-Jacq. Hartmann, et par Jean-Christ. Fravendorf, qui a publié contre Cave en 1693, à Leipsick, une Exercitatio de epistola Christi ad Abgarum.

<sup>(1)</sup> Il est présumable que par le mot salvatori bono, Abgare n'entend pas Sauveur du monde, mais plutôt homme qui fait des cures merveilleuses, qui sauve du danger de toutes sortes de maladies.

« Dei sis qui haec facis. Propterea ergo scri-« bens rogaverim te ut digneris usque ad me « fatigari, et aegritudinem meam qud jam « diu laboro, curare. Nam et illud comperi « quod Judaei murmurant adversum te, et « volunt tibi insidiari. Est autem civitas « mihi parva quidem sed honesta, quae « sufficiat utrique » (1).

Exemplum rescripti ab Jesu per Ananiam cursorem ad Abgarum.

« Beatus es quia credidisti in me cùm « ipse me non videris. Scriptum est enim « de me quia hi qui me vident non credent « in me, et qui non vident me ipsi credent « et vivent (2). De eo autem quod scripsisti « mihi ut veniam ad te, oportet me omnia « propter quae missus sum huc explere, et « posteaquam complevero, recipi ad eum « à quo missus sum. Cùm, ergo fuero as-« sumptus, mittam tibi aliquem ex disci-« pulis meis ut curet aegritudinem tuam et

<sup>(1)</sup> Cette lettre se retrouve dans Nicéphore Calliste, Hist. eccles., Parisiis, 1630, 2 vol. in-fol., gr. lat. tom. 1, liv. v11, pag. 144. Les expressions sont différentes, mais le fond est le même. La réponse de Jésus n'y est pas.

<sup>(2)</sup> Voyez Isair, vi, 9; Lii, 15; \$. Matth. xiii, 13; \$. Jean, xx, 29. Ce dernier verset de Saint Jean est moins applicable à la circonstance que les passages d'Isaie et de Saint Matthieu, parce que Jésus-Christ doit plutôt citer ce qu'ont dit de lui les prophètes, que se citer lui-même.

« vitam tibi atque his qui tecum sunt praes« tet (1). »

Traduction littérale.

Copie de la lettre écrite par le roi Abgare à Jésus, et envoyée à Jérusalem par un courrier nommé Ananias.

« Abgare, fils d'Uchanias, toparque (2), à

(1) Il y a eu quelques variantes et quelques additions à cette lettre; par exemple, d'après Cédrène et le manuscrit Bodléien. le disciple Thadée seroit nommé après les mots aliquem ex discipulis meis. Dans l'Histoire de Jésus-Christ, du P. Jérôme Xavier, traduite du persan et si vivement attaquée par le traducteur Louis de Dieu, on trouve à la suite de cette lettre, cette addition : Et ubicumque collocaveris hanc epistolam meam, non valebit potestas hostium adversantium et oppugnantium accedere ad te, et erit civitas tua benedicta propter te in æternum. Ce passage est regardé comme superposé et faux, quoique certains auteurs l'aient admis, entre autres le comte Darius dans sa lettre à Saint Augustin. Procope raconte que c'est ce qui engagea les habitans d'Édesse à placer la lettre autographe avec cette addition, en guise d'amulette, au-dessus des portes de leur ville, afin qu'elle fût imprenable. Evagre dit (Hist. IV, 27) qu'en effet cette ville n'a point succombé jusqu'au moment où il écrivoit; mais peu après sa mort (vers la fin du vie siècle), sous le règne de Phocas. elle fut prise par les Perses. Quant au sort de la lettre autographe de J. C., on prétend qu'elle est parvenue à Constantinople sous Romain Argyre (en 1028), qu'elle y a été en grande vénération. enfin qu'elle a disparu vers le temps d'Andronic Comnene, mort en 1185. On croit qu'elle a été volée.

La prétendue signature de cette lettre portoit, dit on, les sept sigles suivans: X, Y, X, E, Y, P, A; il eût été plus simple d'y mettre les lettres initiales de la légende de J. C. IXOYE, IESOUS CHRISTOS THEOU TIOS SOTER. Le monogramme du Christ étoit jadis composé des lettres XP groupées.

(2) Toparque signifie roi; ce mot vient du grec topo, lieu:

« Jésus, sauveur plein de bonté, que l'on a « vu dans les environs de Jérusalem, salut : « J'ai appris que vous rendez la santé, aux ma-« lades sans employer ni remèdes, ni simples, « et que d'un seul mot vous faites que les aveu-« gles voient, les boiteux marchent droit; « vous purifiez les lépreux; vous chassez les dé-« mons et les esprits immondes; vous guérissez « les maladies invétérées, et vous ressuscitez les « morts. Étant instruit de ces merveilles, je ne « fais aucune difficulté de croire l'une de ces « deux choses : ou vous êtes un Dieu descendu « du ciel pour opérer ces prodiges; ou vous « êtes le Fils de Dieu, qui les faites. C'est pour-« quoi, je vous prie par cette lettre de prendre « la peine de venir chez moi, et de me guérir « de la maladie dont je suis affecté depuis longce temps. Je sais que les Juiss murmurent contre « vous, et qu'ils veulent vous persécuter; ma « ville, quoique petite, est assez agréable; elle « suffira pour nous deux. »

Jésus recut cette lettre, mais il n'alla point à Edesse; il fit à Abgare la réponse suivante que nous puisons, comme la précédente, dans l'histoire d'Eusèbe.

Copie de la réponse faite par Jésus-Christ à

et arché, commandement; qui commande dans un lieu, qui a la souveraine puissance dans un état (circonscrit).

Abgare, et envoyée par le même courrier Ananias.

« Vous êtes heureux, ô Abgare, d'avoir cru « en moi sans m'avoir vu. Car c'est de moi qu'il « est écrit que ceux qui m'auront vu ne croi- « ront pas en moi, afin que ceux qui ne m'au- « ront point vu croient et qu'ils reçoivent la « vie. Quant à ce que vous me mandez d'aller « vous trouver, il faut que j'accomplisse ici « toutes les choses pour lesquelles j'ai été en- « voyé; ensuite je retournerai vers celui qui « m'a envoyé; et lorsque j'y serai retourné, je « vous enverrai l'un de mes disciples, afin qu'il « vous guérisse de votre maladie, et qu'il vous « donne la vie à vous et à ceux qui sont avec « vous (1) »

Il faut convenir que si cette lettre a été fabri-

Abgarus seigneur et prince de la ville d'Edesse, a Jesus bon
 Sauveur vivant en Hierusalem. Jay ouy parler de vous et des
 cures que faictes sans aucunes drogues ny herbes. Car comme



<sup>(1)</sup> Le R. P. Olivier Maillard, ce fameux prédicateur au xve siècle, dont nous avons parlé ci-devant (pag. 15), a aussi traduit les deux lettres en question, et les a mises à la suite de sa traduction de la lettre de P. Lentulus. Quoique ces trois morceaux se retrouvent dans un ouvrage que nous venons de publier (Histoire de la passion de J.-C. 1828, gr. in-8°, pag. 75), nous nous déterminons à donner un petit échantillon du style de Maillard, en reproduisant ici seulement la lettre d'Abgare à Jésus-Christ, traduite de sa façon. On y verra combien la langue française étoit peu avancée vers 1490, date à-peu-près de cette traduction. Nous suivons scrupuleusement l'orthographe du traducteur.

quée, le faussaire n'a pas été mal-adroit, car il n'y a aucune expression qui ne convienne parfaitement au caractère, à l'esprit et à la position du Sauveur; bien plus, il est prouvé que la promesse faite par Jésus à Abgare a reçu son accomplissement. Lorsqu'il fut monté au ciel, Saint Thomas, l'un des apôtres, envoya par son ordre à Edesse, Thadée, l'un des soixante-douze disciples. Celui-ci y guérit le Roi, y opéra grand nombre de miracles, et y établit si bien l'Évangile qu'Edesse, comme on le voit dans l'histoire ecclésiastique, se distingua plusieurs siècles de suite par la foi et par la piété de ses princes et de ses habitans.

Mais il est temps d'arriver à l'histoire du portrait de Jésus-Christ, histoire qui est bien éloignée d'avoir eu autant de partisans que la lettre

<sup>«</sup> le bruict est, les aveugles tu fais veoir et les boiteux chemi« ner; tu nettoies la ladrerie, jectes et chasses le vilain et mes« chant esperit le dyable hors des corps; et ceulx qui par grieves
« maladies ont longuement languy tu les refais et metz sus; et
« ceux qui sont morts, reveillés et ressuscités. Lesquelles choses
« l'une après l'aultre entendant de vous jay jugé qu'il faut ou que
« tu soys Dieu venu du ciel pour ces choses faire, ou bien le
« Filz de Dieu. Pour autant je te supplie qu'il te plaise prendre la
« peine de venir vers moy afin que tu guerisses mon mal. Car
« aussi bien lon dict que les Juifz se faschent de toy et te veu« lent surprendre pour te molester. Jay icy une petite ville, tout« tesfois honneste, laquelle jespere pouvoir estre assez pour vous
« et pour moy. »

au sujet de laquelle ce portrait a, dit-on, été exécuté.

Nicéphore raconte, liv. 11, c. 7, qu'Abgare ayant reçu la lettre du Sauveur, fut très peiné de ne pas le voir venir à Edesse, comme il l'espéroit; mais pour se dédommager, autant qu'il étoit possible, de ce fâcheux contre-temps, il résolut d'avoir son portrait. En conséquence il lui envoya un excellent peintre, le chargeant d'employer tout son art à faire la ressemblance la plus parfaite de Jésus-Christ et de lui rapporter sur-le-champ son travail. Le peintre partit pour Jérusalem, alla trouver le Sauveur et se mit à l'ouvrage, se plaçant dans le lieu et sous le jour le plus convenable pour mieux attraper la ressemblance. Mais plus il travailloit, moins il réussissoit: Divinus quippe splendor et gratia in vultu ejus coruscans impedimento erat, dit Nicéphore. Alors Jésus, pour le tirer d'embarras, prit un morceau de toile de lin, et. après l'avoir lavé, l'appliqua sur son visage. Quelle fut la surprise du peintre en voyant la figure du Sauveur empreinte à l'instant sur cette toile, et formant par la ressemblance extraordi. naire, le tableau le plus exact et le plus précieux, tel que son maître pouvoit le désirer! Il retourna sur-le-champ à Edesse avec ce trésor inappréciable, et le remit au roi Abgare.

Telle est l'histoire du célèbre tableau connu dans tout le monde chrétien, sous le nom d'image miraculeuse d'Edesse, ou portrait de Jésus-Christ peint par lui-même. Malgré la grande renommée dont jouit ce tableau, ne soyons pas surpris si les détails minutieux dans lesquels est entré Nicéphore à ce sujet, ont trouvé beaucoup d'incrédules. Mais reprenons la suite de cette histoire.

Il paroît qu'Abgare, enchanté de ce travail merveilleux, le fit voir à un roi de Perse son voisin; car Nicéphore continuant son récit, nous dit que ce roi de Perse, ferventi fidei desiderio, envoya à Jérusalem le plus habile peintre de ses États, manu ingenioque promptum, pour avoir non-seulement le portrait de Jésus-Christ, mais encore celui de sa divine mère; puis pour que l'on ne doute pas de la vérité de son récit, l'historien ajoute: Haec quidem ex tabulariis et archivis civitatis Edessae, quae tum regia administrabatur potestate, sunt desumpta. Fuerant enim in publica librorum monumenta relata; et libri de Abgari rebus conscripti, haec quoque complectebantur, ex Syrorum linguatranslata. Quae à me etiam rectè hoc loco opinor esse exposita.

Saint Jean Damascene, dans son traité De fide orthodoxa, lib. 17, c. 17, parle aussi du

portrait d'Edesse, d'après Evagre, c. 27; mais il n'est pas autant détaillé que Nicéphore: Fertur autem, dit-il, etiam ejus modi historia quaedam; puta cùm Abgarus Edessenorum rex pictorem misisset, qui Domini exprimeret effigiem, neque id pictor ob splendorem ex ejus vultu emicantem assequi posset, Dominum ipsum, admoto divinae vivificaeque faciei suae pallio, imaginem suam in eo depinxisse, quam ad Abgarum misit, ut hoc pacto desiderio ejus faceret satis. (V. les œuvres de Saint Jean Damascene, édition de Lequien, gr. lat. 1712, 2 v. in-fo., t. 1, p. 281.)

Beaucoup d'autres auteurs ont parlé de cette image miraculeuse; il seroit trop long de les tous rapporter. Nous nous contenterons d'en citer encore quelques-uns.

Dans les manuscrits grecs de la bibliothèque impériale de Vienne, il en existe une relation dont parle Lambecius dans son grand ouvrage sur cette bibliothèque (1), tome VIII, p. 408. Elle a pour titre : Constantini Porphyrogeniti (qui anno 959 obiit), oratio historica nar-

<sup>(1)</sup> Ce catalogue raisonné est intitulé: Petri Lambecii hamaburgensis Commentariorum de augustissima bibliotheca cæsarea vindobonensi libri VIII. Vindobonæ, 1665-1679, 8 vol. infol. fig., auxquels il faut ajouter Dan. de Nessel Breviarium es supplementum commentariorum biblioth. cæs. vindob. 1690, 6 part. en 2 vol. in-fol. Ad. Fr. Kollarius a donné une nouvelle

rationem continens de non manufacta imagine Domini nostri Jesu-Christi, per quem, et quando et qua de causa fuerit missa ad Abgarum, et quomodo divina providentia translata sit in reginam urbium Constantinopolim, an. Chr. 944, d. 16 Augusti.) Cet opuscule occupe onze pages in-fol. à deux colonnes. Le P. Combesis l'a traduit en latin et l'a inséré dans son Manipulus originum et antiquitatum CPnarum. Parisiis, 1664, in-4°, pp. 75-101.

N'oublions pas le Syntagma de imaginibus non manufactis, deque aliis à S. Lucd pictis; auctore Jac. Gretzero. Cet ouvrage a été imprimé au Louvre, à Paris, avec le traité de Georges Codinus Curopalate De officiis magnae ecclesiae et aulae CPtanæ; 1648, in-fol. Gretzer consacre les onze premiers chapitres de son Syntagma à l'histoire de l'image d'Edesse; et il la défend vigoureusement contre les attaques et les calomnies des hérétiques. Mais Lambecius traite d'absurde sa traduction latine, et lui reproche des lacunes dans le texte grec.

édition de l'ouvrage de Lambecius. Vindobonæ, 1766-1782, 8 vol. in-fol. fig.; mais il faut y joindre ses Analecta monumentorum omnis ævi vindobonensia, 1761, 2 vol. in-fol., et son premier volume posthume d'un supplément à la bibliothèque de Lambecius, Vindobonæ, 1790, in-fol. C'est l'édition de Kollarius
que nous citons dans notre ouvrage.

Nous avons vu dans le titre de l'opuscule de Constantin Porphyrogénète que cette image a été transportée le 16 août 944; mais cet auteur étant entré dans beaucoup d'autres détails que ceux que nous avons donnés d'après Nicéphore, et même les faits, pour la plupart, y étant différens, nous allons emprunter la narration de l'empereur grec à Fleury qui, dans son Histoire ecclésiastique, l. Lv, parag. 30, s'exprime ainsi:

« Abgare, seigneur d'Edesse, avoit un serviteur, nommé Ananias, qui, passant par la Palestine pour aller en Egypte, vit Jésus-Christ et fut touché de ses discours et de ses miracles. A son retour il s'en informa plus exactement, espérant qu'il guériroit son maître affligé de la goutte et de la lèpre noire. Sur son rapport, Abgare écrivit une lettre à Jésus-Christ, où il le prioit de venir chez lui, lui offrant sa ville pour retraite, contre la mauvaise volonté des Juiss. Ananias fut chargé de la lettre; et comme il savoit peindre, Abgare lui ordonna, dans le cas où il ne pourroit amener Jésus-Christ, de lui apporter au moins son portrait. Ananias étant arrivé en Judée, trouva Jésus-Christ environné d'une si grande foule qu'il ne put en approcher. C'est pourquoi il s'assit sur une pierre élevée, et commença à faire son portrait sur du papier. Jésus connoissant en esprit ce qui se

passoit, le fit appeler par Saint Thomas, et quand il fut devant lui, avant d'avoir vu sa lettre, il lui dit le sujet de son voyage, puis il fit réponse à Abgare par une lettre où il promettoit de lui envoyer un de ses disciples pour le guérir.

« Jésus ayant donné sa lettre à Ananias, vit qu'il étoit en peine d'accomplir l'autre commandement de son maître, touchant le portrait. C'est pourquoi s'étant lavé le visage avec de l'eau, il l'essuya d'un linge, où son image se trouva aussitôt imprimée, et il le donna à Ananias. En s'en retournant, celui-ci arriva à Hiérapolis, où il logea hors de la ville, et cacha le linge dans un monceau de briques neuves; mais à minuit, il y parut un grand feu qui sembloit menacer toute la ville. Les habitans alarmés, ayant trouvé Ananias, l'obligèrent à dire ce qu'il portoit, et on trouva sur une brique qui avoit touché le linge un portrait semblable qu'ils retinrent et que l'on gardoit encore à Hiérapolis. Ananias continua son chemin, et apporta à Edesse la lettre et l'image. On contoit encore la chose d'une autre manière. On disoit que lorsque Jésus sua du sang avant sa passion, un de ses disciples lui donna ce linge dont il s'essuya, et y imprima son image, et le donna à garder à Saint Thomas, de qui Thadée le reçut, et le porta à Edesse. Car on assuroit que Jésus, après son ascension, avoit envoyé Saint Thadée à Edesse avec cette image, et que Abgare avoit été bientôt averti de son arrivée par le bruit de ses miracles. Quand l'Apôtre vint devant lui, il portoit l'image miraculeuse attachée à son front, et il en sortoit une lumière que les yeux ne pouvoient souffrir. Abgare étonné se leva de son lit, et courut au-devant, ne se sentant plus de son mal. Il prit la sainte image, la mit sur sa tête, sur ses lèvres, sur ses yeux, sur tout son corps, et se trouva parfaitement guéri, excepté un peu de lèpre qui lui resta sur le front; mais elle s'effaça quand il reçut le baptême.

« Il y avoit à la porte d'Edesse, une idole, que tous ceux qui entroient étoient obligés d'adorer. Abgare la fit ôter, et mit à la place la sainte image, collée sur une planche et ornée d'or. Elle y fut honorée pendant tout son règne et celui de son fils. Mais son petit-fils étant retourné à l'idolâtrie, voulut ôter la sainte image et rétablir l'idole. L'évêque, pour conserver l'image miraculeuse, fit continuer la muraille devant la niche où elle étoit, après avoir mis dedans une lampe allumée, et une tuile dessus. Ainsi elle demeura plusieurs siècles cachée et inconnue.

« Environ cinq cents ans après le temps d'Abgare, Cosroès, roi de Perse, assiégea Edesse; il alloit la prendre, quand l'évêque, nommé Eulalius, apprit par révélation qu'il y avoit une image miraculeuse et le lieu où elle étoit. Il trouva encore la lampe allumée, et sur la toile qui couvroit l'image, une autre image toute pareille. L'huile de cette lampe brûla les mineurs et les machines des Perses; et la présence de l'image tourna contre eux le feu qu'ils avoient allumé contre la ville. Cosroès fut contraint de lever le siège. Quelque temps après, sa fille étant possédée, le démon dit qu'il ne sortiroit point si on ne faisoit venir l'image d'Edesse. Cosroès en ayant écrit au gouverneur et à l'évêque, ils craignirent quelque surprise, et firent faire une copie fidèle de l'image qu'ils envoyèrent, gardant l'original. A peine fut-elle entrée en Perse, que le démon promit de sortir pourvu qu'elle retournât. Ainsi, Cosroès la renvoya avec des présens.

« L'historien Evagre, qui vivoit du temps de Cosroès, attribue aussi à l'image miraculeuse la levée du siège d'Edesse; et c'est le premier qui parle de cette image. L'empereur Constantin, après avoir ainsi raconté l'origine et la découverte de ce portrait merveilleux, arrive à ce qui s'est passé de son temps, quatre cents ans après l'ancien Cosroès, et continue ainsi:

« L'empereur romain Lecapene désiroit passionnément de faire venir la sainte image à Constantinople, où étoient déjà tant de précieuses reliques. Il avoit déjà plusieurs fois envoyé à Edesse demander l'image et la lettre de Notre Seigneur, offrant en échange deux cents Sarrasins captifs et douze mille pièces d'argent. Enfin, l'an du monde 6452, qui est de Jésus-Christ 944, l'émir d'Edesse envoya dire qu'il acceptoit ces conditions, demandant de plus une bulle d'or par laquelle l'empereur promît que jamais les Romains n'attaqueroient les quatre villes de Roha, Charres, Sarroze et Samosate, et ne pilleroient leur territoire. L'empereur envoya Abraham, évêque de Samosate, pour recevoir la sainte image et la lettre; et de peur de surprise, il emporta l'image miraculeuse et ses deux copies, celle qui avoit été faite pour être envoyée en Perse, et une autre que l'on honoroit dans l'église des nestoriens; mais on les renvoya depuis ne gardant que l'original. Les chrétiens d'Edesse firent beaucoup de bruit, ne pouvant se résoudre à perdre ce trésor qu'ils regardoient comme la sauve-garde de leur ville; mais l'émir des Sarrasins les obligea, partie de gré, partie de force, à tenir le traité.

"L'histoire orientale (Elmac., lib. 111, c. 2,

p. 213), parle aussi de cette translation, et dit que, sur la proposition des Romains, les habitans de Roha, c'est ainsi qu'ils nomment Edesse, écrivirent au calife Moctafi qui régnoit alors, et qu'il ordonna au visir d'assembler tous les cadis et les grands pour délibérer sur cette affaire. Quelques-uns dirent qu'il étoit honteux aux Musulmans de donner cette image aux Romains; d'autres soutinrent qu'il étoit louable de racheter à ce prix des Musulmans captifs, et cet avis l'emporta.

« L'empereur Constantin raconte ensuite comment la sainte image fut apportée à Constantinople. Elle y arriva le 16 août 944, et fut d'abord déposée dans l'église de Notre-Dame de Blaquernes, où l'empereur célébroit la fête de l'Assomption; le lendemain on la porta solennellement à Sainte-Sophie, et enfin elle fut mise dans l'église du Phare, la principale des chapelles du palais. Il raconte un grand nombre de miracles arrivés à cette occasion, tant pendant le voyage, qu'à Constantinople; et c'est le contenu de ce discours attribué à l'empereur Constantin Porphyrogénète. L'Eglise grecque célèbre la fête de cette translation le même jour 16 août. »

Tel est le récit ou plutôt l'analyse de l'Oratio historica de l'empereur grec, présentée en français par l'abbé Fleury; il ne l'a accompagnée d'aucune réflexion. On voit combien cette narration diffère de celle de Nicéphore, outre les nombreux détails dont elle est augmentée. Nous avons parlé un peu longuement de cette image miraculeuse d'Edesse, parce qu'elle a fait beaucoup de bruit dans le temps, sur-tout chez les Grecs dont l'imagination vive se plaît tant aux récits des faits merveilleux (1); et certes, celui de Constantin n'en manque pas.

#### II. DE QUELQUES AUTRES PORTRAITS

DE JÉSUS-CHRIST,

QUE L'ON FAIT REMONTER AU TEMPS DES APÔTRES.

L'histoire, ou plutôt la tradition fait encore mention d'autres portraits du Sauveur, qui remontent, dit-on, à une époque à-peu-près aussi reculée que celui dont nous venons de parler,

<sup>(1)</sup> Depuis plusieurs siècles, on a multiplié les copies de cette îmage, soit en simples dessins, soit en tableaux, soit en gravures. Nous en avons vu un assez grand nombre. La figure y est toujours représentée en face, avec un air calme, les cheveux et la barbe disposés toujours de la même manière, ce qui donne à tous ces portraits un air de ressemblance. Parmi les tableaux de cette espèce, il en existe, dans le cabinet de M. B....t à Dijon, un qui m'a paru remarquable par son ancienneté. Il a environ deux pieds et demi de haut sur deux de large; il est peint sur toile en détrempe. La couleur est très rembrunie, les traits seuls de la figure sont visibles, ainsi que les rayons de lumière dont elle est environnée, et qui sont plus prolongés à la partie supérieure et aux

c'est-à-dire au temps des Apôtres. Mais on ne parle que vaguement de ceux qu'auroit pu exécuter Saint Luc, et encore on ne lui attribue guère que des portraits de Jésus enfant, porté sur le bras de Marie, comme nous le dirons par la suite à l'article des images de la Sainte Vierge, peintes par cet Apôtre, et pour lesquelles il est beaucoup plus renommé.

On a prétendu que Nicodème avoit fait un portrait du Sauveur; il est indiqué dans l'Index codicis apocryphi N. T. de Fabricius, au mot Nicodemus. Nous renvoyons aux sources mentionnées dans Fabricius; mais il est permis de douter que ce portrait ait jamais existé.

Lambecius, dont nous avons déjà parlé, annonce, dans ses commentaires sur la bibliothèque impériale de Vienne, tome viii, p. 199, un ouvrage grec, en 125 feuillets, sur lequel il s'exprime ainsi: Historia suppositia vitae

deux côtés. Cette figure, de grandeur naturelle, est dans un ovals peint, sur lequel on lit les mots suivans tracés circulairement:

SALVS GENERIS HVMANI.

SIM. EFFIGIES CRISTI (sic) AD ABGAR. REG.

La première ligne forme la partie supérieure de l'ovale, et la seconde, la partie inférieure; mais les lettres de cette seconde ligne, qui tournant circulairement, devroient, comme celles des médailles, avoir la tête en bas, sont disposées de manière qu'elles l'ont en haut, comme celles de la première ligne. L'S de Sim. est à contre-sens. A gauche de la figure, le sigle X surmonté d'une barre — est peint dans le champ du tableau.

et martyrii S. Pancratii, discipuli S. Petri apostoli, et ab eodem ordinati episcopi Tauromenii in Sicilia, conscripta sub nomine Evagrii tanquam ipsius S. Pancratii discipuli et comitis, qui ibi passim de se ipso loquens introducitur. D'après cet énoncé de Lambecius, on ne sera pas surpris de trouver dans cette histoire supposée les détails suivans sur un prétendu portrait ordonné par Saint Pierre. Ces détails ont été cités par Baronius, année 814, d'après Théodore Studite, liv. 11, epît. 8; lequel Théodore est mort en 826. Voici ces détails ou plutôt cette fable que l'on trouve encore ailleurs : « ... Haec cùm dixisset beatus apostolus Petrus, vocavit ad se Josephum pictorem, eique dixit: Fac mihi imaginem Domini mei Jesu-Christi, ut videntes amplius credant, intuentes typum formae, et reminiscantur eorum quae à nobis annuntiata sunt. Pictor igitur sumens colores valdè ceratos, pinxit imaginem Domini nostri Jesu-Christi. Apostolus autem dixit: Pinge fili et meam imaginem et fratris nostri Pancratii, ut dicant qui eas reminiscentiae causd accipiunt: Hic erat qui verbum Dei nobis annuntiavit apostolus Petrus; et de fratre Pancratio : Hic est qui aedificavit turrim Sceuophylacii. Puer itaque pictor has absolvit imagines, et unicuique imagini proprium nomen inscripsit. »

« Lorsque le bienheureux apôtre Saint Pierre « eut sini son discours, il sit venir près de lui « le peintre Joseph, et lui dit : Fais-moi le « portrait de mon Seigneur Jésus-Christ, pour « augmenter la foi de ceux qui le verront, et « pour qu'ils se souviennent de tout ce que « nous leur avons annoncé. Le peintre prenant « donc des couleurs fortement imprégnées de « cire, fit le portrait de notre Seigneur Jésus-« Christ. Ensuite l'Apôtre lui dit : Mon fils, il « faut maintenant faire le mien et celui de notre « frère Pancrace, afin que ceux qui les possé-« deront, se ressouvenant de nous, disent : « Celui-ci, c'est l'apôtre Saint Pierre qui nous « a annoncé la parole de Dieu; et quant à « Pancrace, C'est celui qui a bâti la tour de « Scevophylaque. Le jeune peintre fit donc ces « deux portraits, et inscrivit au bas de chacun « le nom de celui qu'ils représentoient. »

Il n'y a aucune réflexion à faire sur cette historiette qui me paroît dater du neuvième siècle, époque de la guerre des images. Cet ouvrage pourroit bien avoir été composé par un adversaire des iconoclastes. Quoi qu'il en soit, nous n'avons rapporté ce passage, que parce que nous nous sommes fait une loi de ne rien omettre de tout ce qui a été dit sur les portraits de Jésus-Christ que l'on prétend avoir été exécutés de son temps.

Comme il est question dans le passage ci-dessus d'un prétendu portrait de Saint Pierre, nous permettra-t-on ici un petit épisode sur la personne de ce prince des Apôtres, et sur celle de Saint Paul? Ces deux illustres propagateurs de la Foi, que l'Eglise place à juste titre en premier ordre, jouissent d'une telle gloire que la description de leurs personnes peut naturellement trouver place dans un ouvrage consacré aux mêmes détails sur la personne de Jésus-Christ et sur celle de la Sainte Vierge. C'est encore à Nicéphore que nous emprunterons les renseignemens suivans sur nos deux Apôtres. Voici comment il s'exprime dans son Histoire ecclésiastique, liv. 11, c. 37: « Staturam autem et corporis formam divi Apostoli, quantum per descriptionem simpliciorem assequi licet, talem habuêre. Petrus equidem non crassa corporis statura fuit, sed mediocri et quae aliquanto esset erectior, facie subpallida et alba admodum : capilli et capitis et barbae crispi et densi, sed non admodum prominentes fuêre : oculi quasi sanguine respersi et nigri, supercilia sublata: nasus autem longior ille quidem, non tamen in acumen desinens, sed

pressus, simusque magis. Paulus autem corpore erat parvo et contracto, et quasi incurvo, atque paululum inflexo, facie candida, annosque plures prae se ferente, et capite calvo. Oculis multa inerat gratia, supercilia deorsum versum vergebant; nasus pulchrè inflexus idemque longior: barba densior et satis promissa; eaque non minus quam capitis comae, canis etiam respersa erat.»

« Voici, autant qu'une légère esquisse peut « les rendre, quels étoient la taille et les traits « des saints Apôtres. Pierre n'avoit pas beaucoup d'embonpoint; sa taille étoit au-dessus « de la moyenne ; il avoit le teint pâle ou plu-« tôt tout-à-fait blanc. Ses cheveux et sa barbe, « crêpus et épais, n'étoient pas fort longs. Ses « yeux avoient comme des taches de sang; la « prunelle étoit noire. Il n'avoit pas de sourcils; son nez assez long n'avoit rien de saillant « à l'extrémité, au contraire il étoit aplati ou ce plutôt camus. Quant à Paul, il étoit petit de « taille, trapu; il avoit l'air courbé et même « un peu voûté. Sa figure ouverte annonçoit « déjà le retour de l'âge. Il avoit le front « chauve. Son regard étoit extrêmement agréa-« ble. Il n'avoit point les sourcils élevés; son a nez long et aquilin étoit beau. Sa barbe épaisse descendoit assez bas. Elle étoit, ainsi que le peu de cheveux qu'il conservoit, entremélée de poils blancs. » Nicéphore finit par dire qu'on ne pouvoit envisager ces deux disciples de Jésus-Christ sans reconnoître en eux quelque chose de divin. Ils étoient tellement remplis de l'Esprit-Saint, que les Fidèles, à leur seul aspect, sentoient une grâce secrète opérer en eux, et se trouvoient tout disposés à se corriger et à régler leur vie conformément à la Foi (1). Revenons aux divers portraits de Jésus-Christ.

AElius Lampridius, dans la vie d'Alexandre Sévère (Écrivains de l'histoire auguste, trad. par de Moulines, 1806, 3 vol. in-12, tom. 11, pag. 190), nous apprend que ce prince, quoique païen, avoit dans son oratoire un portrait du Sauveur. Il est vrai qu'il y en avoit plusieurs autres dont la réunion étoit assez bizarre. On y voyoit Orphée, Abraham, Apollonius de Tyanes, et d'anciens empereurs romains; ce qui

<sup>(1)</sup> Nous ne croyons pas devoir faire mention d'un prétendu portrait de Saint Jean l'Évangéliste, qu'auroit fait faire un chrétien nommé Lycomède, contemporain de Saint Jean; lequel Lycomède couronnoit et honoroit ce portrait; ce dont le saint Apôtre l'auroit fort blàmé. Cette fable a été racontée par Lucius Charinus dans un fatras inepte et indigeste qu'il a intitulé, Apostolorum periodi, voyages des Apôtres, que Saint Clément d'Alexandrie cite sous le nom de Traditions, et auquel Photius a consacré un article, cod. 114.

donne à penser que le portrait de Jésus-Christ n'avoit aucun caractère de ressemblance, et que l'empereur ne l'avoit placé là que comme celui d'un homme célèbre, reminiscentiae causa.

Nous savons par Saint Irénée (lib. 1, ubi de haeresi Carpocrat.), qu'une femme de la secte des Carpocratiens, nommée Marcelline, conservoit, selon l'usage de ceux de sa secte, l'image du Sauveur et même de Saint Paul, avec celles de Pythagore, de Platon et d'Aristote. La ressemblance n'en faisoit sans doute pas non plus le principal mérite. Voici le texte de Saint Irénée: Undè et Marcellina quae Romam sub Aniceto venit, cùmesset ejus doctrinæ, multos exterminavit. Gnosticos se autem vocant; etiam imagines quasdam quidem depictas, quasdam autem et de reliqua materid fabricatas habent, dicentes formam Christi factam à Pilato illo tempore quo fuit Jesus cum hominibus, et has coronant et proponunt eas cum imaginibus mundi philosophorum, videlicet cum imagine Pythagorae et Platonis et Aristotelis et reliquorum; et reliquam observationem circa eas similiter ut gentes faciunt.

Saint Epiphane (lib. 1, de eddem haeresi, ex Graecis Irenaei), développe un peu plus ce

passage. Il s'exprime ainsi : Aniceti ut dictum est tempore, Marcellina illa Romam veniens et carpocratianae doctrinae virus evomens, multos illic errore suo depravatos in exitium impulit. Indidemque Gnosticorum sunt excitata primordia. Habent porro Carpocratiani depictas coloribus imagines. quidam etiam aureas aut argenteas, vel ex alia materia factas, quas esse Jesu effigies affirmant : easdemque à Pontio Pilato ad Christi similitudinem effictas, quo tempore inter homines degebat. Sed ejusmodi imagines occultas habent, nec non et philosophorum quorumdam ut Pythagorae, Platonis, Aristotelis, aliorumque, quibus eas quas dixi Christi effigies miscent, et erectas simul omnes adorant, ad easque gentilium ritus instituunt.

Il est question, dans ce passage, de portraits de Jésus-Christ faits par ordre de Pilate. On ne voit pas trop sur quoi peuvent se fonder ceux qui prétendent que Pilate, en écrivant à Tibère et lui envoyant les actes, c'est-à-dire la relation concernant la condamnation du Sauveur, y joignit le portrait de celui qu'il avoit eu la foiblesse de livrer à ses ennemis pour le faire périr. Cela n'est nullement présumable, et nous

pensons qu'il en est de ce portrait comme des actes (1) et des lettres de Pilate, qui, malgré leur ancienneté, sont plus que suspects. Qu'il ait envoyé à Tibère ou au Sénat un extrait du jugement de Jésus-Christ, cela est assez naturel, parce qu'il devoit rendre compte de tous ses actes dans la Judée; mais qu'il soit entré dans tous les détails qu'on lui prête à cet égard, cela est plus que douteux et hors de toute probabilité.

# III. DE L'IMAGE DE JÉSUS-CHRIST,

NOMMÉE LA SAINTE FACE.

Il existe à Rome, dans la Basilique de Saint-Pierre, une sainte face du Sauveur que l'on conserve précieusement dans l'une des grandes ni-

<sup>(1)</sup> Ces actes qui consistent dans la relation de la condamnation de Jésus-Christ, et deux lettres adressées à Tibère par Pilate, ont été un grand sujet de discussion parmi les savans. Saint Justin le martyr, mort en 167, est le premier qui en ait parlé. Il en est aussi question dans l'histoire du martyre de Saint Ignace d'Antioche, arrivé l'an 107, dans l'Apologétique de Tertullien, ch. 21; telles sont les plus anciennes autorités que l'on cite en faveur de ces actes; mais ils ont été depuis rapportés par une infinité d'auteurs et avec de telles variantes, que nous persistons à les croire apocryphes. Il seroit trop long de mentionner ici tous les écrivains sacrés et profanes qui les ont donnés ou discutés. Nous renvoyons à Fabricius dans son Codex apocryphus novi testamenti, tom. 1. pag. 221, 298 et seq., tom. 11, pag. 455-465, et à l'excellente dissertation de Dom Calmet sur ces actes, tome 111 de ses Dissertations, pag. 651-661. On en trouve encore la traduction en français dans la Collection d'anciens Evangiles, in 8. pag. 236-239 pour les deux lettres, et p. 239-245 pour la relation.

ches de la coupole, et que tous les ans on montre au peuple le Jeudi et le Vendredi saints, ainsi que la lance et la croix. Cette espèce de portrait que l'on appelle encore veronica (vraie image), et en français véronique, est une représentation de la face du Sauveur empreinte sur un linge. Les uns croient que ce linge est le suaire qui fut mis sur le visage de Jésus-Christ, après sa mort; ce qui l'a fait aussi nommer suaire (1); d'autres pensent que c'est le mouchoir avec lequel une sainte femme essuya le visage du Sauveur lorsqu'il alloit au Calvaire, chargé de sa croix. Quoi qu'il en soit, c'est une relique précieuse, reconnue et vénérée depuis nombre de siècles dans l'Église. On ignore l'époque où la sainte Face (2) a été transférée à

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas confondre ce suaire avec ce que l'on nomme ordinairement les Saints-Suaires; ici il n'est question que de la face du Sauveur, au lieu que les Saints-Suaires représentent son corps entier étendu dans le sépulcre.

<sup>(</sup>a) Il ne faut pas non plus confondre cette sainte face avec la sainte Face de Lucques, qui n'est autre chose qu'un crucifix miraculeux que l'on garde depuis fort long-temps dans la chapelle de la Croix de la cathédrale de cette ville.

Nous ajouterons qu'il y avoit autrefois une copie de la sainte Face de Rome, à l'abbaye de Montreuit-les-Dames, en Thiérache (Aisne), de l'ordre de Citeaux. Elle y fut envoyée par Urbain IV, qui y avoit une sœur. Il écrivit à ce sujet une lettre datée de 1249, et adressée aux religieuses. Elle se trouve dans le Traité De linteis sepulchralibus de Chifflet. Urbain IV étoit alors archidiacre et chapelain d'Innocent IV.

Rome; mais il n'est nullement présumable, comme quelques auteurs crédules l'ont dit, que ce soit du temps de Vespasien, et que son fils Titus ait été guéri d'une espèce de dartre en la regardant. Ce qu'il y a de certain, c'est que, le 23 novembre 1011, on fit à Rome la dédicace d'un autel du Saint-Suaire sous la coupole duquel se gardoit le voile où la sainte face étoit empreinte. Donc elle existoit déjà à Rome au commencement du onzième siècle. Il est question de la même face dans un ancien cérémonial dédié au pape Célestin II, en 1143; voy. le Museum italicum du P. Mabillon, tom. 11, p. 122. Elle est aussi mentionnée dans les Flores historiarum de Matthieu de Westminster qui cite les propres paroles du pape Innocent III (1), mort en 1216, et dans une bulle de Nicolas IV, datée de 1290. Parmi les messes votives du Missel de Mayence de l'an 1493, il y en a une De sancta veronica seu vultu Domini. En voilà suffisamment pour prouver que la sainte Face a été honorée dans l'Eglise depuis des temps très reculés.

Peu d'auteurs se sont occupés de traiter spécialement de cette sainte relique. Nous ne con-

<sup>(1)</sup> Ce pape établit dans l'hôpital du Saint-Esprit à Rome, qu'il fonda en 1204, la station solennelle du dimanche après l'octave de l'Epiphanie, où l'on porteroit la sainte Face en procession.

noissons guère que Marci Ant. Dominicy de Sudario capitis Christi liber. Cadurci, 1640, in-4°, et un autre ouvrage plus moderne, asses singulier, et qui est divisé en deux parties, dont la seconde est consacrée à la sainte Face. Voici le titre entier de ce livre : Dissertation physico-théologique touchant la conception de Jésus-Christ dans le sein de la Vierge Marie sa mère. = Et Dissertation sur un tableau de Jésus-Christ qu'on appelle la sainte Face et qu'on a voulu faire passer pour une image constellée; par Mr P....., C... D. C.... Amsterd. 1742, in-12 de 261 pag. L'auteur de ces deux Dissertations réunies est M. Jean Pierquin, curé de Chatel-sur-Aire, né en 1672, mort en 1742. Nous nous dispenserons de parler de la première dissertation (pp. 1-174), où l'auteur présente tous les détails de la conception de l'homme dans les entrailles de la femme, d'après les différens systêmes des savans. Ce sujet est tout-à-fait étranger à notre travail; cependant nous devons dire qu'il a été traité avec décence et que l'auteur s'y montre continuellement très orthodoxe, très pieux et fort érudit, mais un peu original; le choix du sujet le prouve. Quant à la seconde dissertation (pp. 177-221), comme elle rentre complètement dans notre objet, nous allons en donner l'analyse.

M. Pierquin commence par dire que «l'on « conserve et l'on révère à Rome dans l'église « de Saint Pierre, une image de Notre Seigneur, « que l'on appelle la sainte Face et que les Italiens « nomment il Volto santo. On donne aussi à « ce tableau le nom de véronique, composé des « deux mots vera icon (1), image véritable. Ce « n'est qu'un linge sur lequel on voit les traits « d'une figure humaine. On prétend que c'est « celui avec lequel Jésus-Christ s'est essuyé en « allant au Calvaire, et que ses traits y restèrent « empreints.» L'auteur s'élève fortement contre ceux qui font de cette image une sainte femme de Jérusalem, nommée Véronique (2), et contre ceux qui font un soldat de la lance qui a percé le côté du Sauveur (3). Les autorités que cite

<sup>(1)</sup> On dit aussi vera iconica; en effet on trouve iconica pour icon dans Grégoire de Tours, vita Patr. c. 12.

<sup>(</sup>a) « Le sentiment de ceux qui appellent Sainte Véronique, la femme pieuse qu'ils supposent avoir présenté un mouchoir à Jésus-Christ, lorsqu'il alloit au Calvaire, ne paroît appuyé que sur certains tableaux où est représentée une femme tenant la véronique dans ses mains. La méprise de quelques particuliers ne peut retomber sur l'Eglise qui n'a jamais reconnu une telle sainte. La fête de la Véronique n'a été instituée dans quelques églises que pour honorer Notre Seigneur, et cela à l'occasion de quelque image vraie ou célèbre de la sainte Face. » (V. Vies des Saints, de Butler et Godescard, Lyon, 1818, 14 vol. in-8°, tom. 1, p. 179.)

<sup>(3)</sup> On u'a point fait un soldat de la lance; mais on prétend que c'est d'un mot grec, qui signifie hasta, lance, que l'on a formé le nous Longis ou Longis, donné au soldat qui a percé le côté de

M. Pierquin pour prouver que ce linge représente la véritable image de Jésus-Christ, sont Pierre de Mailly, qui vivoit sous le pontificat d'Alexandre III (mort en 1181); Romain, qui

Jésus-Christ. On l'appelle ainsi dans le Martyrologe romain, au 14 mars, et dans beaucoup d'autres ouvrages; mais Saint Jean, xix, 34, ne donne point son nom. Voyez sur l'étymologie ci-dessus et sur tout ce qui tient à ce sujet, Bartholinus, dans son Liber de latere Christi aperto, c. 6; vous y trouverez même une épitaphe de ce Longin, qui, converti à la Foi, est mis au rang des Saints, et dont cependant Godescard ne parle point. Cette épitaphe est ainsi conçue: Qui Servatoris latus in cruce cuspide fixit, Longinus hic jacet. Martin Polonais, liv. 111, rapporte beaucoup de fables sur ce Longin. V. encore Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire des six premiers siècles de l'Eglise, 1693-1712, 16 vol. in-4°, tom. 1, pag. 81 et 254.

Il y en a qui soutiennent que ce n'est point celui qui a percé le côté de Notre Seigneur, qui s'appeloit Longin, mais le centurion dont parle Saint Math. xxv11, 54. Quelques Grecs sont de cet avis. V. le Menologium Ughellianum, 16 oct. (tom. vi Italias sacræ, p. 1105); V. encore Acta ab Hesychio circa A. C. 429, ut aiunt, conscripta, atque à Bollando edita ad xv Martii; et Tillemont, tom. 1, pag. 50 et 577.

Saint Jean, dans son évangile, xix, 34, ne dit point quel est le côté de Jésus-Christ qui a été percé. Les traductions arabe et éthiopienne nomment le côté droit, et c'est l'avis des anciens écrivains. V. Thomas Crenius, secunda parte animadvers., pag. 165 et seq., ainsi que l'Evangile de l'enfance, trad. de l'arabe, ch. 35. Mais chez les modernes, tels que Lucas de Bruges, François Collius et autres, le côté gauche a prévalu. Le poète Prudence et Sedulius prétendent que Notre Seigneur a été percé d'outre en outre, ayant été frappé de côté par la lance au-dessous de la poitrine, de sorte que les deux côtés ont été ouverts. Cette opinioa n'a pas été admise. V. Fabricii Codex apocryphus N. T. tom. 1, pag. 259, not. c., et tom. 11, p. 472.

de Saint Pierre de Rome; Pierre Diacre, bibliothécaire du Mont-Cassin, qui mourut vers le
milieu du x11° siècle; Augustin Patrice, évêque
de Pienza, du temps de l'empereur Fréderic II,

La lance qui a ouvert le côté du Sauveur a été enterrée avec la croix, selon André de Crète De exalt. crucis. On l'aura sans doute retrouvée en même temps. Saint Grégoire de Tours, Lib. de gloria martyr., c. 17, et le vénérable Bede, De loc. sanct., c. 2, assurent que de leur temps elle étoit à Jérusalem. La crainte que l'on avoit des Sarrasins la fit enterrer secrètement à Antioche. On la trouva dans cette ville en 1098. Elle fut d'abord portée à Jérusalem, et, peu de temps après, à Constantinople; mais elle étoit en deux morceaux, la pointe ayant été cassée. L'empereur Baudouin II en envoya la pointe à la république de Venise, comme gage d'une somme d'argent qu'on lui avoit prêtée. Saint Louis pava la somme et retira la relique qu'il fit transporter à Paris, où elle étoit à la Sainte-Chapelle. L'autre morceau de la lance resta à Constantinople, même après que les Turcs se furent emparés de cette ville le 29 mai 1453. Mais en 1492, le sultan Bazajet l'envoya, par un ambassadeur, au pape Innocent VIII, dans un étui fort riche, lui annoncant que la pointe étoit en la possession du Roi de France. Tout le clergé de Rome alla recevoir cette relique en procession, depuis l'église de Sainte-Marie-du-Peuple jusqu'à Saint-Pierre; le Pape y assista. Burchard prétend que cette relique est douteuse, et il donne pour raison que l'empereur d'Allemague croit la posséder à Nuremberg, et le Roi de France, à la Sainte-Chapelle de Paris. On voit que son allégation relative au Roi de France porte à faux.

La fête de la lance et des clous qui ont servi dans la passion, a été instituée pour l'Allemagne et la Bohème, par le pape Innocent VI; sa bulle est du 13 février 1354 (n. s.) Cette fête a été fixée au vendredi après l'octave de Pâques, feriá sexta post Dominicam Quasimodo. V. à ce sujet l'opuscule de J. H. Van Seelen, publié à Flensbourg, 1715, in-4°.

(mort en 1250); enfin Matthieu de Westminster, que nous avons déjà cité.

Jésus-Christ s'est-il essuyé le visage, comme quelques-uns l'ont pensé, lorsqu'il étoit au jardin des Oliviers; ou ne l'a-t-il fait qu'en allant au Calvaire? L'auteur est de ce dernier avis.

Il paroît qu'il a grande confiance aux actes de Pilate (nous en avons parlé dans une note à la fin de l'article précédent), car il dit : « Non-« seulement Pilate écrivit à Tibère tout ce qui « s'étoit passé à l'égard du Sauveur; mais il lui « envoya son portrait et les actes de son procès. « Ce fut sur cette instruction juridique de Pilate, « que cet empereur étant allé au sénat, proposa « de mettre Jésus-Christ au rang des Dieux. On « n'a aucun lieu de tenir cette histoire pour sus-« pecte. C'est le docte Tertullien qui en fait lui-« même usage, et qui l'insère dans cette savante « apologie qu'il adresse au sénat et aux empe-« reurs romains. Le sénat n'avoit qu'à faire cher-« cher dans ses registres gardés avec la dernière « exactitude, il auroit aisément trouvé les actes « de Pilate en faveur de Jésus-Christ; ils étoient « encore tout récens. On sait que le sénat refusa « de faire cette apothéose. Mais on n'ignore « point que Tibère demeura toujours dans son « opinion, qu'il continua de croire que Jésus-« Christ avoit quelque chose au-dessus du sim« ple mortel, et qu'il menaça de mort ceux qui « auroient l'audace d'accuser les Chrétiens. Ce « qui fit que le portrait de Jésus-Christ fut co-« pié dans Rome avec plus de curiosité et d'em-« pressement. »

On doit respecter la foi de l'auteur; mais il y auroit plusieurs observations à faire sur ce passage. Ce n'est pas ici le moment de le discuter. Nous renvoyons à ce que nous avons dit précédemment des actes de Pilate, p. 68.

M. Pierquin passe ensuite aux différens portraits que l'on a tracés de Jésus-Christ. Pour lui il pense que le Sauveur avoit le teint basané et olivâtre des Juiss de la Palestine, que sa taille étoit un peu au-dessus de la médiocre. Il combat toutes les fables des hérétiques à ce sujet; il ne se prononce pas sur la lettre attribuée à P. Lentulus. Il dit «qu'Huartez qui cite cette lettre dans « son Examen des esprits pour les sciences, « 1597, in-12, p. 242, la tient pour véritable; « mais aux yeux des critiques de meilleur goût « elle est supposée; cependant, ajoute-t-il, elle « est favorable à la Religion. »

Revenons à la sainte Face objet de la dissertation. Des caractères sont tracés sur le linge; on voit dans le haut au côté gauche I C., puis au côté droit XC.; enfin au bas sont trois mots en caractères inconnus qui ont fort embarrassé le P. Mabillon. Il croyoit y avoir distingué le mot ABRAXAS dont les Basilidiens se servoient sur les talismans et les phylactères (1). L'auteur se récrie fort sur ce que l'on auroit pu induire de là que ce portrait fut une image constellée; et il parle des différens genres de superstitions relatives aux talismans. Le fameux P. Hardouin voulant expliquer l'inscription en question, donna dans les visions auxquelles il étoit assez sujet. Le P. Honoré de Sainte-Marie a soutenu que l'inscription étoit moscovite; et aidé de deux médecins russes, il a découvert que les trois mots qui la composent sont obraz gospoden naoubrous, qui signifient, dit-il, image du Seigneur sur un linge. Cette explication a été

<sup>(1)</sup> On entend par talismans certaines figures géométriques, astronomiques, accompagnées de caractères et de noms singuliers, le tout dessiné, gravé ou taillé, avec plusieurs observations sur les dispositions du ciel et des constellations entre elles. On attribue des propriétés merveilleuses à ces rêveries aussi obscures qu'insignifiantes, et qu'on a grand soin de porter sur soi. Les talismans avoient beaucoup de vogue autrefois, mais la mode en est passée.

Les philactères sont des petites bandes de parchemin mince et bien choisi, sur lesquelles les Juifs écrivent en lettres carrées, avec soin, et avec de l'eacre préparée exprès, des passages de la loi. On les roule ensuite, et on les attache dans une peau de veau noire, que l'on porte au bras, ou au front, ou autour du cou. J'en possède un qui a été trouvé sur la grande route.

Les amulettes étoient des petites figures ou des images que l'on portoit au cou pour se préserver des enchantemens.

consirmée, ajoute-t-on, par un prince russe de la suite du Czar Pierre I, lorsqu'il vint à Paris (en 1717). L'auteur termine sa dissertation par des paroles de Saint Augustin pleines de modestie, qu'il applique à son travail, et qui devroient être méditées par tous les auteurs.

Nous avons dit précédemment un mot des autres suaires de Jésus-Christ, connus sous la dénomination propre de Saints-Suaires; nous ne les passerons point ici en revue d'une manière détaillée, parce que nous ne les considérons pas comme de véritables portraits. Contentons-nous d'indiquer les sources où l'on trouvera sur cet objet tous les renseignemens désirables. On peut d'abord consulter le traité de J. J. Chifflet, De linteis sepulchralibus Christi. Antverp., 1624, in-4° assez rare. Il est aussi question de différens suaires dans les Cérémonies religieuses, dernière édition, in-fol., 13 vol. Voy. tom. 1, pag. 391. Les deux principaux étoient ceux de Besancon et de Turin. On en conservoit encore un dans l'église de Saint-Corneille à Compiègne, trois autres à Rome, un à Milan, un à Lisbonne, un à Aix-la-Chapelle, non compris le saint vêtement dont on prétend que Joseph d'Arimathie enveloppa le corps du Sauveur en le mettant dans le sépulcre. Quant au Saint-Suaire de Toulouse, ce seroit celui qui auroit la primauté, si l'on s'en rapportoit à ce que dit Lafaille dans ses Annales de Toulouse, 1687 et 1701, 2 vol. in-fol. Selon lui, « ce saint Suaire fut conservé pendant près de trois siècles dans l'abbaye de Cadouin, et de là fut transporté à Toulouse pendant la guerre des Anglais. On raconte qu'il avoit été retiré des mains d'un Juif d'Antioche en 1098. Il n'y a guère de reliques, ajoute l'auteur, qui aient plus de preuve de vérité que le saint Suaire de Toulouse; il a été confirmé par quatorze bulles des Papes, à compter de celle de Clément III, en 1190; il s'en faut beaucoup que les Saints-Suaires de Turin et de Besançon soient aussi autorisés. Il n'y a que quatre Papes qui aient accordé des indulgences à celui de Turin. » Continuons l'indication des ouvrages sur les Saints-Suaires. Philib. Pigonius a donné Sindon evangelica, Aug. Taurin. 1581, in-4°; Alf. Paleotto est auteur de l'Esplicazione del sacro lenzuolo ove fu involto il Signore. In Bologna, 1599, in-4°; Prosp. Bonafamiglia a publié Historia della sindone di Cristo. Roma, 1606, in-8°; Fr. Victor a composé l'Histoire du Saint-Suaire de Turin. Paris, 1634, in-8°. On en doit aussi une à Fournier sur le même sujet. Paris, 1641, in-12; il existe encore une Histoire du Saint-Suaire de l'abbaye de

Cadouin. Paris, 1644, in-8°. D. Jacq. Langellé a donné l'Histoire du Saint-Suaire de Compiègne. Paris, 1684, in-12; il en a sans doute été publié plusieurs autres; mais celles que nous venons d'annoncer suffiront à ceux qui voudroient s'occuper de cette partie.

Terminons cet article relatif aux différens portraits de Jésus-Christ, par deux mots sur des médailles présentant l'effigie du Sauveur. Le P. Vavasseur en a mentionné une très ancienne dans son traité de Forma Christi, cap. 11, pp. 91-92. On l'avoit montrée au P. Sirmond pendant qu'il étoit à Rome. Il paroît que, si l'on s'en rapporte aux traits exprimés sur cette médaille, Jésus-Christ auroit eu une physionomie plus austère et plus sévère que belle et gracieuse; mais ce monument, quoique assez ancien, n'offre aucun caractère d'authenticité.

Nous possédons aussi une médaille de Jésus-Christ qui nous semble moins ancienne que la précédente. La figure, sans être sévère, n'est nullement attrayante; deux lettres hébraïques (la première et la dernière de l'alphabet) sont de chaque côté de la tête; et au revers de la médaille est un verset de l'Écriture Sainte, toujours en hébreu, et relatif à la souveraineté du Sauveur.

Samuel Flick a publié à Bâle, vers 1809, un portrait gravé, sous le titre de VRAIE IMAGE DE

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST : c'est un grand médaillon ayant quatre pouces trois lignes de diamètre, y compris l'encadrement également gravé, dans lequel on lit tout autour: TV. ES. CHRISTYS. FILIVS. DEI. VIVI. QVI. IN. HVNC. MVNDVM. VENISTI.; et dans le champ du médaillon est écrit circulairement, entre l'encadrement et la figure : IHS. XPS. SALVATOR MYNDI. La physionomie est commune, et n'a rien de cet air de douceur, de bonté et en même temps de dignité que l'on se plaît à rencontrer et à admirer dans presque tous les portraits de Jésus-Christ. A cette image tirée au bistre est joint un imprimé de trois pages in-8°, daté de Vienne, le 1er décembre 1808, et signé Jacques Kaise-RER, professeur, et Sébastien LANGER, graveur. Cet imprimé a pour titre : Notice sur la vraie image des traits de N. S. Jésus-Christ. L'auteur ou les auteurs de cette notice, allemands et protestans (on s'en apercevra facilement au style) prétendent «qu'après des recherches aussi infructueuses que longues pour découvrir une vraie image du Christ, dans les antiquités à leur portée, ils en trouvèrent enfin une que l'on rencontra par hasard, l'an 1519, dans la maison Bourgmayer; laquelle, taillée en bois, est conservée comme une rareté dans la bibliothèque impériale et royale (de Vienne). » Et

ces messieurs ajoutent : « La notice y annexée « sur son origine et sa ressemblance avec notre « Sauveur, est écrite en latin, et en voici la « traduction » (qui sans doute paroîtra un peu tudesque à la plupart de nos lecteurs):

« Vraie représentation des traits de notre « Sauveur, telle qu'elle fut tracée d'après lui-« même sur un tableau fiuement travaillé, par « quelques adorateurs de Christ, lorsque revêtu « de chair humaine, il se montroit avec con-« fiance au milieu des hommes. Comme le nom-« bre des adorateurs du Christ augmentoit de « jour en jour avec des miracles, cette image « fut sculptée en grandeur naturelle comme tu « le vois ici, dans le genre d'une monnoye, et « avec un art admirable sur une plaque d'airain « et sur une autre d'or, afin de servir de souve-« nir ineffaçable. La ressemblance ne pouvoit « être plus parfaite. La même image transportée « depuis de lieux en lieux dans l'Asie pendant « long-temps, inspiroit à tous ceux qui la « voyoient une grande dévotion et fut long-« temps l'objet de la vénération des peuples, « jusqu'à ce qu'enfin les Turcs infidèles eurent « banni de toute l'Asie le nom et la Religion de « Christ. Comme dans ce temps-là l'on ensevelit « dans les cavernes tous les meubles précieux « de notre Religion, cette image fut cachée avec

« d'autres trésors dans un lieu secret, jusqu'à « ce que plus tard ces différens objets furent « retrouvés et reconnus par des personnes pieu-« ses conduites par Dieu. Enfin quelques per-« sonnes remarquables par leur rang et leur « naissance, et jouissant de la considération et « de la confiance du public, rapportent que cette « sainte effigie du Seigneur, gravée sur une ta-« ble d'airain, fut trouvée avec trois autres mé-« dailles d'or sur lesquelles la même image étoit « représentée, dans le trésor d'un prince turc et « donnée en présent à un noble allemand d'un « haut rang. Car ce gentilhomme visitant les « saints lieux à Jérusalem suivant la coutume « de son peuple, y vit un seigneur turc qui lui a fit diverses questions sur l'état et la puissance « des différens princes chrétiens en Europe; il « y répondit d'une manière satisfaisante, et ce « fut ainsi qu'il en reçut avec la plus grande « joie les susdites curiosités. C'est ainsi que cette « image a été apportée en Europe, et un peintre « habile l'a copiée avec une grande fidélité. »

L'auteur, après ce récit, donne la lettre de Lentulus « pour convaincre plus facilement, dit-« il, le pieux lecteur de la parfaite ressemblance « avec le visage de notre Sauveur; » et il accompagne le tout de cinq observations tendant à prouver que l'image en question doit être considérée et révérée comme la seule vraie. Ce n'est certes pas en jetant les yeux sur la figure de Jésus-Christ, telle qu'il nous la donne, qu'on en sera convaincu. Rien ne ressemble moins ni aux descriptions anciennes qui existent, ni aux portraits que nous avons et qui ont tous, entre eux, une certaine analogie qui fait sur-le-champ reconnoître le Sauveur. On seroit donc tenté de croire que la publication du portrait en question a été plutôt un objet de spéculation, qu'un hommage rendu à la vérité d'après une heureuse découverte qui auroit eu lieu. Les Allemands n'ont pas l'imagination aussi vive que les Grecs; mais, dans certaines occasions, ils partagent quelquefois leur crédulité.

Comme il falloit un pendant au portrait de Jésus-Christ, MM. Kaiserer et Langer ont donné en 1809, celui de la Sainte Vierge; mais ils avouent franchement qu'ils n'ont pu découvrir ni médailles ni monumens qui pussent leur garantir une parfaite ressemblance. En conséquence ils s'en sont rapportés aux plus anciens portraits de Marie. Nous parlerons de cette seconde notice, quand nous en serons aux recherches historiques sur la personne de la Sainte Vierge.

:

### TROISIÈME PARTIE.

# de la statue érigée

A JÉSUS-CHRIST,

PAR L'HÉMORROISSE.

Trois évangélistes, Saint Matthieu, ix, 20-22; Saint Marc, v, 25-34, et Saint Luc, viii, 43-48, nous apprennent qu'une femme tourmentée, depuis douze ans, d'un flux de sang auquel avoient résisté tous les efforts de la médecine, se glissa dans la foule qui suivoit Jésus, et qu'ayant seulement touché la frange du vêtement du Sauveur, elle fut guérie à l'instant: Fides tua te salvam fecit, lui dit Jésus. Voilà tout ce que rapporte l'Évangile sur ce fait, et cela est bien suffisant pour constater le miracle. Mais la tradition et l'histoire ont parlé d'une statue que cette même femme fit ériger en l'honneur de Jésus-Christen reconnoissance du bienfait qu'elle en avoit reçu. Voyons quels sont les principaux



écrivains qui nous ont transmis des détails à ce sujet.

Eusèbe de Césarée, mort en 338, raconte dans son Histoire ecclésiastique, trad. en latin par Rufin, vIII, c. 18, que l'Hémorroïsse guérie par Jésus-Christ, habitoit la ville de Panéade (ainsi nommée par les Phéniciens, mais c'est la Césarée de Philippe), et que l'on voyoit devant la façade de sa maison, auprès d'une fontaine, deux statues d'airain, l'une la représentant elle-même dans une attitude suppliante, et l'autre représentant le Sauveur debout enveloppé dans un manteau, et lui tendant la main. Il ajoute qu'au pied de celle-ci croîtune herbe d'une nouvelle espèce inconnue aux médecins, et qui lorsqu'elle est parvenue à une certaine hauteur et qu'elle a atteint le bord du vêtement de Jésus-Christ, a la propriété de guérir toutes sortes de maladies. (Vid. de hac herba, Godofredum, ad Philostorgium, pp. 274-276, et Dallaeum, 111, 2, De imaginibus, p. 265 et seq.) On a ignoré pendant long-temps à quel propos cette statue avoit été érigée; et même qui elle représentoit, parce que le temps y avoit amassé beaucoup de terre, mais enfin on a découvert la base, et on y a trouvé une inscription portant l'histoire de son érection et le nom de Jésus-Christ, comme étant celui

qu'elle représentoit. Eusèbe dit ensuite qu'il a vu lui-même cette statue ad similitudinem vultus Jesu formatam; et cela, continue-t-il, n'a rien de surprenant, puisque de son temps l'on voyoit beaucoup de tableaux et de dessins représentant les apôtres Pierre et Paul, et même le Sauveur. C'étoit conforme à l'usage des gentils qui, dit-il, veulent ainsi honorer ceux qu'ils en trouvent dignes: Insignia enim veterum reservari ad posterorum memoriam, illorum verd honoris, horum verd amoris indicium est.

Astérius, évêque d'Amasée, dont plusieurs écrits nous ont été conservés par Photius dans son Myriobiblon, cod. 271, parle aussi de la statue érigée par l'Hémorroïsse, et il dit qu'elle a été enlevée par Galère Maximin, empereur avant Constantin-le-Grand. Voici sa narration: Cùm enim esset (hæc mulier) è civitate Paneade (est autem hoc opidulum Palestinae), æned statud sanantem honoravit, hoc donum beneficio non indignum putans; et statua illa per multos annos duravit ad redargutionem eorum qui evangelistis mendacium asscribere audebant; et statua ad nostra usque tempora servata fuisset ut utrumque ostenderet et Dei miraculum et mulieris gratum animum,

nisi Maximinus ille (1) qui ante Constantinum Romanus imperator fuit, impius idolorum cultor, et Christo in statud invidens, æneam statuam sustulisset, etsi rei factæ memoriam auferre non potuit. (Voy. Photis Biblioth., 1612, gr. lat., in-fol., p. 1507). Cependant Maximin n'avoit point détruit la statue, car elle a été rétablie par la suite et placée in diaconico ecclesiae (dans la sacristie de l'église), d'où elle a été tirée du temps de Julien l'apostat, traînée sur la place publique et brisée. Julien la fit remplacer par la sienne qui peu après fut frappée de la foudre. (V. Sozomene, v, 21; PHILOSTORGE, VII, 3; l'Auctarium nov. Com-BEFISII, tom. 1, p. 264; et Jac. Godefror, ad Philost., p. 276).

Théophylacte, in Lucam, fait aussi mention de la même statue, et dit qu'on la montroit encore du temps de Julien.

Jean d'Antioche, dit Jean Malala, dans sa Chronographia, Oxon. 1691, in-8°, p. 305 et seq., entre dans de plus grands détails que les

<sup>(1)</sup> Ce Galerius Valerius Maximin fut déclaré César par Dioclétien en 305; il prit le titre d'Auguste en 308. Le Christianisme eut en lui un ennemi furieux. Il mourut en 313. Fils de berger, il avoit été berger lui-même.

Constantin (Flavius Valerius), surnommé le Grand, né en 274, empereur en 306, chrétien en 312, est mort en 337.

écrivains précédens, sur la statue en question. II nomme cette femme Véronique (1), et rapporte en entier la requête qu'elle présenta à Hérode pour obtenir la permission d'élever cette statue. Cette requête commence ainsi : Augustissimum Herodem, toparcham, Judaeis pariter et gentibus legislatorem, Trachonitidis regem, Veronica, honorabilis urbis Paneadis incola, humillime precatur, etc. Après quelques complimens à Hérode, cette femme raconte l'histoire de sa guérison. Elle étoit, dit-elle, affligée de cette maladie ab ætate puerili; dans le reste elle ne s'écarte pas du récit de l'Évangile, si ce n'est qu'à la fin elle prie Hérode de lui permettre d'élever une statue à son sauveur et bienfaiteur. Cet Hérode, second du nom, et frère de Philippe, celui qui avoit fait trancher la tête à Saint Jean-Baptiste, accueille gracieusement la demande de Véronique, et lui adresse ainsi la parole: Haec in te, o mulier, facta sanatio maximo sanè digna est monumento. Abi igitur, et statuam ei erige quam vis, honorem optatum illi exhibens, qui te sanam

<sup>(1)</sup> Elle est appelée Bérénice, dans l'extrait du même Jean Malala, que J. Damascene a inséré dans son Orat. 111 de imaginibus, p. 368 du tom. 1 de la belle édition de cet écrivain ecclésiastique, donnée par Lequien, gr. lat. Parisiis, 1712, 2 vol. in-fol. (V. la savante note de Lequien sur ce Jean Malala).

reddidit. On voit que cet Hérode est fort honnête, et plus accommodant que son frère Philippe (du moins dans cette circonstance). La statue fut donc exécutée en airain. On y mit un peu d'or et d'argent, ex ære ductili conflatam, auri aliquantulum et argenti admiscens. Puis l'auteur continue: Quae quidem statua adhuc visitur in urbe Paneade, jam olim ab eo loco ubi stetit, urbis in meditullio, translata in sanctam ædem oratoriam. (Transférée du lieu où elle étoit dans une chapelle au milieu de la ville). Monumentum verò hoc inveni, in dicta urbe Paneade, apud Bassum quemdam, qui à Judaïsmo ad Christianismum transierat; qui in eodem etiam libro antiquorum Judaeae regum omnium res gestas conscriptas habuit.

Le P. Tirin, dans son Comment. in sacram Script., Lugd. 1702, 2 v. in-fol., t. 11, p. 111, parle aussi de la statue en question: Non fuit mulier haec, dit-il de l'Hémorroïsse, Martha Lazari soror, ut innuit S. Ambrosius, sed alia ex Caesarea Philippi oriunda, quae in eadem urbe statuam postea Christo erexit hujus beneficii indicem, sub qua nascentes herbae, simul ac statuae fimbriam attigissent, morbis quibuslibet medebantur, inquit Eusebius (vide suprà). Statud hac dejecta

Julianus apostata suam substituit, quae mox fulmine icta est, teste Sozomeno et Theophylacto. Ce dernier fait est développé par Fleury dans son Histoire ecclésiast., liv. xv, 20 : « Julien (né en 331, mort en 363), « fit abattre, dit-il, cette statue et mettre la « sienne à sa place ; mais la foudre tomba sur « celle-ci avec tant de violence, qu'elle la coupa « par le milieu du corps, lui abattit la tête et « l'enfonça le visage en dessous. Elle demeura « ainsi noircie de la foudre, et s'y voyoit en-« core au temps de Sozomène (mort vers 450). « Quant à la statue de Jésus-Christ, les païens « la traînèrent dans la ville par les pieds et la « brisèrent. Mais les Chrétiens la recueillirent « et la mirent dans l'église où on la gardoit « encore du même temps de Sozomène. Il est « vrai qu'elle n'étoit que dans la diaconie ou « sacristie, et qu'on ne l'adoroit pas, parce « que, dit Philostorge, il n'est pas permis d'a-« dorer du bronze ni d'autres matières (1). Mais

<sup>(1)</sup> Le P. Lequien, dans sa belle édition de Saint Jean Damascene, rapporte, tom. 1, p. 281, l'opinion du savant Pétau, sur le culte des images dans les premiers siècles de l'Eglise: « Petavius, dit-il en note, qui priscos mores diligenter scrutatus erat, fatetur tribus primis sœculis Christianos ab imaginibus Christiet Sanctorum delineandis, aut saltem venerandis abstinuisse. At quinto demum seculo, postquam lacertos explicavit Ecclesia, cum nullum offensionis jam periculum esset, uti templa

« on la conservoit avec la bienséance convenable « pour la montrer à ceux qui venoient la voir « par dévotion. Quelques particuliers conser-« vèrent soigneusement la tête qui s'étoit sépa-« rée du corps de la statue comme on la traî-« noit. (1)» Ce récit de Fleury diffère un peu

Deo consecrata erant, institutique ritus, qui ab iis qui ab Ethnicis celebrabantur, haud admodum absimiles essent, sic plerisque in locis, oratoriis, et templis imagines haberi cæptas. Hinc concludit imaginum usum atque honorem inter adiaphora censeri, quæ pro temporum et rerum conditione, cum prohiberi, tum adprobari possint.»

Il paroîtroit que dès le commencement du me siècle, on admettoit des images de Jésus-Christ; car Tertullien, qui a écrit vers ce temps, nous apprend que le Sauveur étoit représenté sons l'image du bon Pasteur, sur les vases sacrés. (Voy, son Traité De pudicit.; c. 7.)

(1) M. l'abbé Aimé Guillon a fait mention de cette tête, dans son curieux Essai historique et physiologique sur le Cénacle de Léonard de Vinci, considéré soit dans l'original peint (à l'huile en 1497) sur une muraille du couvent (des Dominicains) de Notre-Dame delle Grazie (à Milan), soit dans la copie qu'en possédoient les Chartreux (de Pavie, dans leur réfectoire), et qu'on voit aujourd'hui chez un citoyen de Milan. Milan, Silvestri, 1810 ou 1811, in-8º de 240 pag. M. l'abbé Guillon prétend que cette copie a été faite sous les yeux et en grande partie de la main de Léonard lui-même, et qu'elle surpasse l'original en sagesse et en beauté. Mais comment se fait-il que cette copie supérieure, parfaitement conservée à Pavie, si proche de Milan, ait échappé pendant des siècles à la sagacité des connoisseurs? M. Guillon en trouve la principale cause dans la différence de mœurs et d'état qui existoit entre les Dominicains et les Chartreux. Ceux-ci étoient modestes, silençieux, étrangers au monde; les Dominicains étoient, dit-il, glorieux, vanteurs, redoutables

de celui que nous avons rapporté ci-dessus à l'article asterius. Nous avons dit que la statue, après le premier outrage que lui fit Maximin, avoit été recueillie dans la sacristie où elle est restée jusqu'au moment que Julien l'en tira pour lui faire un nouvel outrage; tandis que Fleury

par toute l'Italie en leur qualité d'inquisiteurs pour la foi; et îl remarque que le temps du plus grand éclat de l'ordre des Dominicains fut aussi celui de la plus grande obscurité du cénacle des Chartreux, et que l'on ne recommença à admirer celui-ci qu'après la suppression des frères prêcheurs delle Grazie.

Ensuite il emploie la plus profonde érudition pour assigner à chaque Apôtre le nom qui lui convient; mais il est douteux que Léonard de Vinci, tout savant qu'il étoit, ait possédé les immeuses connoissances archéologiques dont M. l'abbé Guillon lui fait honneur. Quoi qu'il en soit, notre érudit moderne fixe la nomenclature de ces noms fort ingénieusement, par une multitude d'indices plus précis, plus évidens, plus soigneusement multipliés encore à Pavie qu'à Milan. Et d'abord, la figure de Jésus-Christ que le peintre n'avoit osé terminer dans le cénacle original, est parfaite dans la copie. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est ici que M. Guillon rappelle la tête de la statue érigée par l'Hémorroïsse, et le tableau d'Abgare. Il prétend que Léonard. dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le temps où il a fait l'original et celui où il a fait la copie, aura eu connoissance de deux portraits du Sauveur faits d'après nature : « la tête, dit-il. a de cette statue que la reconnoissance de l'Hémorroïsse de l'E-« vangile avoit érigée à Césarée, et l'image en peinture que l'on a conservoit à Constantinople, où elle avoit été apportée, en 944, « des états de cet aucien roi Abgare à qui de graves auteurs afa firment que Jésus-Christ lui-même l'envoya. »

La robe de pourpre et l'agrafe d'éméraude indiquent la tribu de Juda, etc., etc. Nous n'émettrons aucune opinion sur le systême si sayamment développé par M. Guillon relativement aux raconte que c'est après ce dernier outrage que les fragmens de la statue furent recueillis et déposés dans le diaconicum. Mais ces deux récits, quoique différens, ne se contredisent pas; car il est bien présumable que les Chrétiens, pleins de vénération pour l'image du Sauveur, se seront empressés de la recueillir après chaque outrage qu'elle aura eu à essuyer de la part des païens excités par leurs empereurs. Ainsi elle aura pu être déposée dans la sacristie avant et après le fait attribué à Julien.

Nous avons passé en revue les principaux auteurs qui ont parlé de la statue en question; nous aurions pu en citer un plus grand nombre; mais ce que nous avons rapporté suffit pour prouver que s'il est permis de révoquer en doute l'existence de ce monument, comme ayant été exécuté du temps de Jésus-Christ, on ne peut du moins disconvenir qu'il a eu en sa faveur des témoignages respectables.

Nous ne connoissons aucune autre statue,

deux tableaux de la cène, et à la nomenclature des Apôtres; nous dirons seulement que nous sommes plus émerveillé de ses ingénieuses conjectures, que touché de ses raisonnemens, quoique puisés dans une profonde érudition.

Nous ne devons pas passer ici sous silence l'ouvrage italien qui a précédé de peu de temps l'ouvrage de M. l'abbé Guillon. Il est intitulé: Del cenacolo di Leonardo da Vinci libri 1v, di Giuseppe de Bossi. Milano, 1810, in-fol., fig.

buste ou bas-relief représentant le Sauveur, dont on fasse remonter l'exécution aussi haut que le monument qui vient de nous occuper.

Nos recherches particulières sur la personne de Jésus-Christ se terminent ici; nous allons les couronner par la savante dissertation de Dom Calmet que nousavons annoncée précédemment, pag. 37, et qui offrira encore des détails propres à piquer et à satisfaire la curiosité du lecteur.

2221666

## QUATRIÈME PARTIE.

### DISSERTATION

#### SUR LA BEAUTÉ DE JÉSUS-CHRIST,

PAR DOM AUGUSTIN CALMET.

(AVEC QUELQUES ADDITIONS.)

« Le respect souverain et la vénération profonde que l'on doit à l'humanité sainte de Jésus-Christ, nous obligent d'en parler avec une très grande réserve. Nous comprenons le danger de dire trop ou trop peu dans une matière aussi délicate; mais nous espérons la traiter sans blesser le respect qui lui est dû, et sans porter atteinte à ce que la Religion demande de nous. Nous parlerons de Jésus-Christ comme homme, nous ne regarderons que son corps, nous le comparerons à ceux des mortels, que l'on estime beaux ou laids; sans toutefois prétendre le confondre avec les autres enfans des hommes: nous savons la dignité infinie de son humanité sainte, unie hypostatiquement à la divinité; si pour un moment nous tirons un rideau sur sa qualité de Dieu, ce n'est que pour considérer plus aisément sa divine humanité, sans être ébloui de l'éclat de sa divinité qui en est inséparable.

« Quelque différence de goût et de sentiment que l'on remarque parmi les peuples sur ce qui fait la beauté d'un homme, il y a un certain goût général parmi toutes les nations, qui en décide; et ce goût est un certain je ne sais quoi qu'il est difficile de définir. Il y a des peuples qui aiment la couleur noire dans le teint, d'autres aiment le teint basané, d'autres l'olivâtre, d'autres le blanc; ceux-ci veulent de grands nez, des nez aquilins, ceux-là en veulent de plus courts, et de plus plats; quelquesuns aiment les yeux gris, et d'autres les yeux noirs. Mais tous conviennent qu'un homme d'une riche taille, d'une grosseur proportionnée, d'un air majestueux, d'un abord gracieux, qui a l'œil grand et vif, la bouche ni trop grande, ni trop petite, le teint fin et délicat, le port et le mouvement aisé et dégagé, qui est d'une constitution ferme et vigoureuse, fera toujours ce qu'on appelle un bel homme, en toute sorte de pays, et parmi toute sorte de nations; et qu'au contraire, un homme contrefait, mal bâti, d'une taille au-dessous de la médiocre, d'un air plat, d'une mine peu avantageuse, d'une démarche mal assurée, dont les membres sont mal proportionnés, et le visage austère et rebutant, ne passera jamais pour beau en aucun endroit du monde. Mais sans avoir toutes les qualités ni tous les défauts dont nous venons de parler, on peut tenir un certain milieu entre la beauté et la laideur; et c'est l'état où se trouvent le plus grand nombre des hommes, qui, sans se piquer de beauté, s'offenseroient si on leur reprochoit de la laideur.

#### IO OPINIONS EN FAVEUR DE LA BEAUTÉ DE JÉSUS-CHRIST.

étoit beau, n'ont pas cru pouvoir lui donner trop de beauté. Le Psalmiste déclare nettement qu'il est le plus beau des enfans des hommes, speciosus forma prae filiis hominum. (ps. xliv, 3.) Il étoit du plus heureux tempérament qui ait jamais été; aucune des causes qui peuvent rendre les hommes difformes ne se rencontra dans sa conception, ni dans sa formation, ni dans sa naissance, ni même dans sa vie; puisqu'il vécut avec une sagesse et une modération infinies. Les excès des pères et des mères, les incommodités de la grossesse ou de l'enfantement, le dérèglement de l'imagination d'une mère, influent beaucoup sur le tempéra-

ment et sur la bonne conformation des enfans. Jésus-Christ étoit fils d'une mère vierge, très pure et très sage, dont l'imagination ne pouvoit être ni déréglée, ni sujette aux suites du péché originel. Nos excès, nos maladies, mille accidens imprévus, ruinent la santé, la bonne constitution, la beauté. Dans Jésus-Christ, il n'y eut rien de pareil; il ne pouvoit donc manquer d'être d'une beauté tout extraordinaire.

« Saint Jérôme (in Matth. IX), dit que l'éclat qui brilloit sur son visage sacré, et la majesté de sa divinité! qui rejaillissoit sur son humanité, étoient capables d'attirer sur cet Homme-Dieu, dès la première vue, les cœurs de ceux qui avoient le bonheur de le regarder. Certè fulgor ipse, et majestatis divinitatis occultae, quae etiam in humana facie relucebat, ex primo ad se videntes trahere poterat aspectu. On remarquoit dans ses yeux. dit-il ailleurs (in Matth. xx1, 12, 13), un certain éclat tout céleste, et la majesté divine se faisoit sentir jusque sur sa face. Et en effet, continue le même S. Père (Epist. ad Principiam), comment auroit-il pu attirer à lui si promptement ses apôtres? Comment auroit-il renversé ceux qui étoient venus pour le saisir au jardin des Oliviers, s'il n'eût rien paru d'extraordinaire dans sa personne. Saint Jean de Damas (V. ci-dessus,

pag. 50), raconte que le roi Abgare ayant envoyé à JESUS-CHRIST un peintre pour avoir son portrait, celui-ci fut si frappé de la splendeur qui éclatoit sur son visage, qu'il fut obligé de quitter son entreprise; mais notre Sauveur ne voulant pas priver Abgare de ce que sa dévotion désiroit, prit la toile du peintre et y imprima lui-même son portrait, en l'approchant de son visage, et l'envoya au roi.

« Nicéphore (Hist. eccl. 11, 7), dit que Saint Luc fit les portraits de notre Sauveur, de sa très sainte Mère et de ses Apôtres, et que c'est par ce moyen que leurs images se sont répandues dans toute la terre. Il nous donne aussi (Hist. eccl. 11, 43) la description du portrait de Jésus-Christ. » (Nous l'avons rapportée ci-devant, pag. 24-27, plus détaillée que ne la présente Dom Calmet, qui ajoute après sa traduction française): « Voilà l'idée que les Grecs du xive siècle avoient de la beauté de Jésus-Christ. Ils en parloient selon leur goût; et un homme comme ils le dépeignoient, étoit un bel homme dans leur pays.

« Saint Bernard (Sermo 1, in Festo omn. Sanct.), ne doutoit point que Jésus-Christ ne fût d'une très grande beauté, puisqu'il dit que les troupes des peuples qui suivoient ce divin Sauveur pendant qu'il prêchoit dans les villes et dans les

bourgades, étoient attachées à sa personne par l'attrait de ses grâces et par la douceur de ses discours; que sa voix étoit pleine de douceur et sa face environnée de beauté. Adhaere bant ei affatu pariter, et aspectu illius delectati. Cujus nimirum vox suavis, et facies decora. Ce qui est imité presque mot pour mot de Saint Chrysostôme (in Psal. xLIV), qui dit que les peuples étoient comme cloués au Sauveur d'une manière très tendre, ne pouvant se lasser de le voir et de l'admirer. Il dit ailleurs (in Matth. viii, homil. 28), qu'il étoit plein de grâces et qu'on ne pouvoit le voir sans l'aimer; et, sur le psaume xLIV, expliquant par occasion le passage d'Isaïe, qui porte que le Sauveur devoit paroître sans éclat et sans beauté, il dit: « Gardez-vous bien d'entendre ceci de la lai-« deur du corps; à Dieu ne plaise que nous le « prenions en ce sens, mais du mépris qu'il a « fait de tout ce que le monde estime, et de la « bassesse dans laquelle il a voulu paroître.» S. Basile (De human. Christigener. ad finem), dit que la divinité de l'enfant Jésus dans la crèche ou dans le berceau, se fit sentir aux Mages ; qu'elle éclatoit comme au travers d'un verre transparent, et étoit sensible à ceux qui avoient les yeux du cœur purifiés.

« Aëlrede, abbé de Réverby de l'ordre de

Cîteaux, au diocèse d'Yorck en Angleterre, au x11e siècle, rend témoignage à l'opinion que l'on avoit de son temps, touchant la beauté de Jésus-CHRIST. Il dit ( Serm. seu tractatus de Jesu duodenni, Dominica infra octav. Epiphan.), que Jésus, âgé de douze ans, étant avec S. Joseph et la Ste. Vierge à Jérusalem; comme les bandes des hommes alloient séparées de celles des femmes, afin que chacun se put conserver dans la pureté convenable, et assister aux cérémonies saintes et participer aux sacrifices, l'enfant Jésus alloit tantôt dans une bande, tantôt dans une autre, n'étant point encore obligé à la rigueur de la loi ou de la coutume, à cause de son âge. Sa beauté charmante et son air gracieux lui gagnoient tous les cœurs, et chacun s'estimoit heureux de le posséder, chacun s'empressoit de le caresser et de le conserver dans sa compagnie. Quand il étoit avec les hommes, sa sainte Mère le croyoitavec Saint Joseph; et réciproquement Saint Joseph le croyoit avec Marie lorsqu'il n'étoit pas avec lui. Cela fut cause qu'ils ne s'apercurent de son absence au retour, qu'après le premier jour de marche.

« Saint Laurent Justinien, patriarche de Venise, qui fleurit au xv<sup>e</sup> siècle, parle de la beauté de Jésus-Christ (dans son *Tract. de casto connubio*). » (Nous avons rapporté ci-dessus,

pag. 28, cette description de la personne du Sauveur, d'après Dom Calmet lui-même, qui, à la suite de la description, continue ainsi): « Quoique cet auteur ( Laurent Justinien ), insiste principalement sur les qualités du cœur et de l'esprit du Sauveur, il ne laisse pas de nous donner assez de traits pour nous persuader qu'il le croyoit plus beau que tous les enfans des hommes. Enfin la pratique de toutes les Eglises qui s'efforcent de le peindre et de le représenter le plus beau que l'on peut, semble prouver que c'est un sentiment universel et venu de la tradition de l'antiquité, comme les autres opinions semblables dont on ne peut montrer l'origine. Car on ne doit pas s'imaginer que les Anciens aient négligé de tirer le portrait de Jésus-Christ et de le représenter avec une exacte fidélité. » (Ici Dom Calmet cite en peu de lignes, le portrait envoyé à Abgare, la statue de l'Hémorroïsse, le portrait qui étoit dans l'oratoire d'Alexandre Sévère, et celui que possédoit la femme chrétienne de la secte des Carpocratiens; nous avons parlé en détail de tous ces objets précédemment. Dom Calmet continue ): «On montre encore aujourd'hui à Rome le portrait de la Sainte Vierge tenant le petit Jésus sur son bras; le tout fait, dit-on', de la main de Saint Luc. (Nous en parlerons dans la suite.) Il n'est

donc nullement incroyable que l'on ait conservé dans l'Eglise une tradition constante sur la forme de Jésus-Christ, qui se soit perpétuée jusqu'à nous.

« Si un certain air de majesté et d'autorité, si une grâce à parler et à persuader font partie de la perfection d'un homme, on ne peut douter que Jesus-Christ n'ait eu ces qualités, dans un souverain degré. L'Evangile nous en fournit des preuves certaines dans ce qu'il fit en chassant du temple les marchands et les changeurs (S. Jean, x1, 14, 15; et S. Matth. xx1, 12); lui qui n'avoit ni armes, ni autorité, les fit sortir sans qu'ils osassent lui faire la moindre résistance: ce ne pouvoit donc être que la majesté de sa personne et la splendeur de sa face qui jetèrent l'effroi dans l'ame de ces marchands. On doit dire la même chose à proportion de ce qui arriva au jardin des Oliviers, lorsqu'une troupe de soldats vint pour le saisir; il les renversa tous en arrière par une parole qu'il dit. (S. Jean, xvIII, 6.) Les Juiss ayant envoyé des gens pour l'arrêter pendant qu'il prêchoit à la multitude (S. Jean, VII, 46), nul d'eux n'ose mettre la main sur lui; et ils s'en retournent à ceux qui les avoient envoyés, disant que jamais homme n'avoit parlé comme lui.

« Les plus grands adversaires de Jesus-Christ et de la Religion chrétienne ne lui ont jamais objecté qu'il ait été laid; Julien l'apostat, les Juiss et les Païens lui ont-ils jamais fait ce reproche (1)? On l'a accusé d'être né d'un adultère ( Tertull. De spectaculis, 30; Hieron., ep. 1 ad Heliod.), d'être un ignorant et un homme sans étude, un magicien, un séducteur ( S. Cyrill. in Isai., liv. v, tom. 1, et Procop., in cap. LIII Isai.), un furieux, un homme possédé

François Quaresme, parlant de ce faux prophète dans son Elucidatio terræ sanctæ, cap. 61, dit: Circa annum Domini DC, Heraclio imperante, exortum est horribile monstrum quod multas provincias, vel ab idololatria, vel à vero Dei cultu, ad impiam sui imitationem brevi et faciliter pertraxit; Mahometes, inquam. « Vers l'an 600, sous le règne d'Héraclius, parut un monstre horrible qui détourna beaucoup de contrées de l'ido-

<sup>(1)</sup> Oui certainement; Porphyre, Celse, Julien même que cite Dom Calmet, et d'autres, ont reproché aux Chrétiens quod Chris-TUM hominem pusillum ac deformem colerent et haberent pro Deo. Celse sur-tout, le plus virulent de tous les antagonistes du Christianisme, se sert de ces expressions en parlant du Sauveur : Statura pusillus, facie deformis, à Judœis per milites romanos affixus cruci. Et ce qu'il y a de singulier, c'est que nous verrons bientôt Dom Calmet citer lui-même Celse parmi ceux qui prétendent que Jésus-Christ a été laid. Il est vrai qu'il cite en même temps la réfutation de Celse par Origène. Il n'en est pas moins certain que la beauté de Jésus-Christ a été vivement attaquée par les païens. N'en soyons pas surpris : on a toujours vu la passion dénaturer les objets de sa haine, et ne se faire aucun scrupule de lui sacrifier la vérité. Nous en voyons un exemple dans ce que la tradition nous a transmis sur la personne de Mahomet. Selon les uns il étoit affreux, selon les autres il étoit un fort bel homme.

du Démon (S. Matth., XI, 18; S. Jean, VIII, 48), un faux prophète et un faiseur de faux miracles, un gourmand et un ivrogne. Les Juiss ont composé des histoires monstrueuses de sa naissance, de sa vie, de ses miracles et de sa mort; mais personne n'a pensé à lui faire un reproche sur sa difformité, sa laideur, sa mauvaise mine (nous venons de voir le contraire); preuve qu'on ne trouvoit point en lui de fondement tant soit peu probable, pour former cette accusation contre lui.

<sup>«</sup> lâtrie ou du culte du vrai Dieu, et parvint aisément à les per-« vertir à son exemple. Ce moustre fut Mahomet. » Sandy qui puisoit, dit-on, ses opinions à des sources non altérées par les préjugés, ne le cède en rien à Quaresme dans sa bienveillance pour Mahomet. Voici comment il le peint : « C'étoit un homme « de petite stature, et mal proportionné. Il avoit la tête rongée a d'un mal hideux, ce qui l'obligeoit à porter constamment au-« tour un bandeau blanc. » Certes, le chef de l'islamisme n'est pas fort bien traité par ces deux auteurs. Ecoutons maintenant Gibbon dans son Histoire de la Décadence de l'empire Romain, trad. par M. Guizot. Paris, 1819, 13 vol. in-80, tom. x, p. 47. « Selon la tradition de ses compatriotes, Mahomet se distinguoit « par sa beauté, avantage extérieur qui n'est guère méprisé que « de ceux auxquels il a été refusé. Avant de parler, soit en pua blic, soit en particulier, il disposoit en sa faveur. On applau-« dissoit à son maintien qui annonçoit l'autorité, à son air ma-« jestueux, à son œil perçant, à son agréable sourire, à sa longue « barbe, à sa physionomie qui exprimoit tous les sentimens de « l'ame, et à ses gestes qui donnoient de la force à toutes ses « paroles. » Maintenant rapprochezices deux portraits, et jugez de la confiance que doivent inspirer des récits aussi contradictoires.

a Si Jésus-Christ eût été laid, les Évangélistes, les Apôtres, les historiens ecclésiastiques auroient-ils négligé de remarquer cette circonstance? Elle étoit assez digne de considération. Ils nous dépeignent jusqu'aux habits de Saint Jean-Baptiste, jusqu'aux moindres circonstances de sa naissance et de celle du Sauveur, de la mort de ce dernier, de ses habits tirés au sort, de sa tunique sans couture, de ses fatigues, de ses voyages, de ses repas, de son sommeil; pourquoi ne pas parler d'une chose qui est bien plus intéressante et plus importante?

«Si Jésus-Christ a été difforme, cela a eu lieu ou par choix, et comme étant Homme-Dieu et tout-puissant, ou par nécessité naturelle, comme né d'une mère vierge. Or on ne peut dire ni l'une ni l'autre de ces deux choses. Le Saint-Esprit étant son père, n'a pu le former que très parfait. Jésus-Christ, comme homme, n'a pu choisir la difformité; elle ne servoit de rien à son dessein; elle y nuisoit même en quelque sorte, parce que par là il auroit pu éloigner les peuples et leur donner du mépris de sa personne; ce qui étoit directement opposé à ses vues et à celles de son Père éternel. Il devoit souffrir la fatigue et les tourmens, il falloit donc qu'il fût robuste et vigoureux. Il devoit enseigner les peuples et les attirer à lui, il étoit donc nécessaire

qu'il fût d'un air aisé, d'un abord engageant et gracieux, qu'il parlât aisément et avec grâces, qu'il imposât par son air et par ses regards.

«S. Thomas (3 parte, quaes. 14, art. 4), a fort bien montré que Jésus-Christ avoit pris dans son incarnation, les défauts communs de la nature humaine; qu'il s'étoit assujetti à souffrir la faim, la soif, la fatigue, le besoin de dormir; mais qu'il n'avoit pas pris tous les défauts particuliers qui se rencontrent parmi les hommes, être boiteux, aveugle, malade, difforme; surtout il n'eut jamais ceux qui étoient contraires à ses desseins. Or, comme on l'a déjà dit, la difformité étoit de ce nombre; il n'eut donc jamais ce défaut. Que si l'on veut dire qu'il l'ait prise dans un esprit d'humilité et de pénitence, pour satisfaire à la justice de son Père, et pour nous faire mépriser, par son exemple, la beauté du corps, comme, par sa pauvreté, il nous a donné celui de mépriser les grandeurs, la gloire et les richesses; il faudra donc dire par la même raison qu'il a dû prendre toutes nos maladies, nos foiblesses corporelles, nos défauts particuliers du corps; ce qui est absurde et ridicule.

On ne prétend pas (Vavassor, De format Christi, c. 3), que la beauté de Jésus-Christ ait été une beauté mondaine, efféminée, affectée, propre à attirer les yeux charnels, et à ins-

pirer des passions dangereuses. Cela eût été un écueil et un défaut qu'on n'auroit pas manqué de relever. Que n'auroient pas dit ses ennemis en le voyant suivi de quelques femmes, et parlant à tout le monde indifféremment, logeant chez Marthe et Marie, et souffrant qu'une femme lui lavât les pieds de ses larmes et les essuyât de ses cheveux, (St. Luc, vII, 37, 38; Saint Matth. xxv1, 7), et qu'une autre lui répandît sur la tête un parfum précieux? C'auroit été un beau champ pour l'accuser de nourrir des passions criminelles, et d'attirer les personnes du sexe par sa beauté. Cependant on ne lit pas qu'on lui ait jamais fait de pareils reproches; sa beauté étoit donc une beauté mâle et convenable à son âge, à son caractère, à son emploi; elle consistoit toute dans la juste proportion de ses membres, dans la majesté de son visage, dans l'éclat de ses yeux, dans un certain je ne sais quoi, qui inspiroit du respect et de l'amour à ceux qui le voyoient et qui l'entendoient.

« Voilà ce qu'on rapporte de plus plausible pour montrer que Jésus-Christ a été beau. On y ajoute les apparitions dans lesquelles il s'est fait voir à de saintes ames, et où il a toujours paru d'une beauté toute divine et tout extraordinaire, fort au-dessus de l'état et de la condition commune des hommes. Mais ces dernières



preuves ne sont pas d'une grande force; on doit mettre de la différence entre Jésus vivant sur la terre, et Jésus glorifié et régnant dans le ciel, sans compter que ces sortes de visions dépendent toujours beaucoup de l'imagination des personnes à qui elles arrivent. Elles voient ordinairement les choses d'une manière conforme à leurs préjugés et à la disposition où elles se trouvent. Or l'opinion qui croit que Jésus-Christ étoit d'une souveraine beauté, est la plus commune et la plus proportionnée au goût du commun du monde, et sur-tout au goût des personnes qui sont dans la dévotion, et des gens d'oraison.

#### II. OPINIONS CONTRE LA BEAUTÉ DE JÉSUS-CHRIST.

« L'opinion qui soutient que Jésus-Christ n'étoit pas beau, est beaucoup moins favorable et moins populaire que celle que nous venons d'exposer. Il est peu de chrétiens qui ne s'intéressent à soutenir la beauté de leur Sauveur, et qui ne sentent quelque espèce d'indignation lorsqu'ils l'entendent contester et révoquer en doute. Les chaires retentissent des éloges de cet Homme-Dieu, le plus beau des enfans des hommes. Les livres de dévotion et de piété en sont remplis. Il faut pourtant avouer que les raisons qui sont contraires à la beauté de notre Sauveur, sont pour le moins aussi fortes que celles que nous venons de voir pour l'affirmative.

« Isaïe, parlant du Rédempteur du genre humain (LII, 10, 14; LIII, 2, 3, 4, etc.), le décrit en ces termes : «Par toute la terre on verra « le Sauveur que Dieu doit nous envoyer... Il « sera sans beauté parmiles enfans des hommes... « Il s'estélevé devant le Seigneur comme un foi-« ble arbrisseau et comme un rejeton qui sort « d'une terre sèche; il a été sans beauté et sans « éclat, nous l'avons vu et il n'avoit rien qui « attirât nos regards. Il étoit méprisé, le dernier « des hommes, un homme de douleur et éprouvé « par l'infirmité; son visage étoit comme abattu « et méprisé, et nous ne l'avons pas reconnu; « nous l'avons pris pour un homme frappé de « Dieu, pour un lépreux, et réduit dans la der-« nière humiliation. C'est pour nos iniquités. « qu'il a été percé de plaies, etc. »

« Ce passage est d'autant plus fort qu'il regarde Jésus-Christ à la lettre, du consentement des Pères et des commentateurs, et qu'on n'en peut faire l'application littérale à aucun autre; il y est dit de la manière la plus distincte, et répété plus d'une fois, qu'il n'avoit ni beauté, ni grâces, ni rien qui le fit aimer et désirer. Saint Paul (ad Philipp. x1, 7) consirme encore cette idée lorsqu'il dit que le Sauveur a pris la forme de serviteur en se revêtant de notre nature. L'Évangile nous apprend que Marie Magdelaine le prit pour un jardinier, même après sa résurrection (S. Jean, xx, 15). Nous ne lisons nulle part dans l'Évangile qu'il ait été beau; au contraire il semble que les évangélistes n'ont eu un si grand soin de nous décrire les circonstances de sa transsiguration (St. Math. xv11, 2; S. Marc, 1x, 1), que pour nous faire connoître qu'il y parut dans un état tout différent de celui qu'il avoit accoutumé d'être. On le vit alors tout brillant de lumière, sa face parut commé un soleil, et ses habits comme la neige.

« Abrabanel (Comment. in Isai. 1111) reconnoît que le passage d'Isaïe à la lettre, désigne un homme mal-fait, difforme, mélancolique, d'un tempérament foible; mais en même temps il dit que les sages du Christianisme soutiennent que le Christ étoit beau, agréable, bien fait, aimable. Il profite de cet aveu pour en conclure que ce passage ne regarde pas le Messie. Il raisonne mal, mais en bon juif.

« Les plus anciens Pères, dont le témoignage en cette matière doit être d'un grand poids, puisque alors la tradition étoit plus pure et plus récente, et qu'il y avoit encore des monumens existans qui pouvoient faire connoître si Jésus-Christ étoit beau ou non, parce que les statues ou les portraits que l'on en avoit fait de son vivant, pouvoient encore subsister; ces anciens, dis-je, enseignent que Jésus-Christ n'étoit pas beau. Saint Irénée (Liv. 111, c. 19, ou nouv. éd. c. 21) dit que Jésus-Christ, comme homme, est laid, passible, monté sur un anon, abreuvé de fiel et de vinaigre; mais que, comme Dieu, ilest saint, admirable, conseiller, beau. Homo indecorus et passibilis... Dominus noster, et mirabilis, consiliarius, et decorus specie.

a Celse objectoit aux Chrétiens (Voyez la note ci-dessus p. 105) que Jésus-Christ étoit petit, mal fait et d'une naissance basse et obscure; c'étoit là le bruit commun. Celse en inféroit que Jésus-Christ n'étoit donc pas Dieu; car, disoit-il, si le Saint-Esprit résidoit dans son corps, et s'il étoit véritablement d'une condition au-dessus de l'humaine; on en auroit remarqué des traces dans sa taille, dans sa force, dans sa beauté, dans sa voix, dans un certain ascendant et une éloquence qui devoit être au-dessus de la naturelle; mais Jésus-Christ n'avoit rien en cela qui le distinguât du reste des hommes; il n'étoit donc pas Dieu.

Origène répondoit qu'à la vérité il étoit écrit que le corps de Jésus-Christ n'étoit point beau; mais non pas qu'il fut d'une origine basse, obscure et méprisable; ni qu'il fut petit, comme le vouloit Celse; qu'Isaïe avoit simplement prophétisé que pendant cette vie le Sauveur ne seroit distingué ni par la beauté de son visage, ni par les qualités extraordinaires de son corps. Origène avouoit donc que Jésus-Christ n'avoit rien eu dans son air, ni dans son visage, qui pût le faire remarquer et le faire prendre pour autre chose que pour ún simple homme.

« Saint Clément d'Alexandrie (né en 148, m. en 216), qui vivoit avant Origène (né en 185, m. en 254) dit (*Paedag*. lib. 111. c. 1) que le prophète Isaïe a clairement marqué que le Sauveur paroîtroit dans une chair qui n'auroit rien de beau. « Nous l'avons vu, dit ce prophète, « et il n'avoit ni grâces, ni beauté; » mais sa beauté étoit dans le mépris, et au-dessous de la beauté des enfans des hommes. Cependant si la beauté est un bien, qui la méritoit mieux que le Seigneur? Il avoit non la beauté de la chair, qui paroît aux yeux; mais la vraie beauté et de l'ame et du corps. La beauté de l'ame consiste dans son inclination à faire du bien à tout le monde, et celle de son corps dans l'immortalité.»

« Il dit ailleurs (Stromat. lib. 1) que suivant la pensée d'un philosophe, le sage est toujours beau, et qu'on peut assurer de même que

les justes le sont aussi, quand même ils seroient laids de corps; parce que leurs mœurs sont saintes et réglées. Il applique à cela le passage d'Isaïe: «Etsa beautéétoit au-dessous de la beauté des enfans des hommes.» Dans un autre livre (Stromat. lib. 111) il dit que «le Chefde l'Église « est venu en chair sans beauté corporelle, pour « nous enseigner à élever nos cœurs aux objets « invisibles et dégagés de la matière.» Et encore (lib. vi): «Ce n'est pas sans raison que le Sei-« gneur a voulu paroître dans une figure vile, et « méprisable; c'étoit de peur que l'homme « s'attachantàla beauté corporelle, ne manquât a d'attention pour la parole de Dieu, et ne per-« dît l'estime des choses spirituelles et divines.» « Saint Cyrille d'Alexandrie (né en 372, m. en 444) étoit dans les mêmes sentimens qu'Origène et Saint Clément; voici comment il s'explique (lib. 1 Glaphyr. in Exod.) sur ces paroles du Psalmiste : Il est le plus beau des enfans des hommes. «Il est indubitable, dit-il, que cela « doit s'entendre de la beauté qui réside dans la car per-« sonne ne dira que Jésus-Christ ait été glo-« rieux dans sa chair, ni qu'il s'en soit glorifié. « Car le mystère de son incarnation n'est qu'hu-« milité et anéantissement, comme l'écrit Isaïe: « Nous l'avons vu et il n'avoit ni éclat ni beauté, « etc.; et asin que nous comprissions que la « chair comparée à la divinité, n'est rien, le Fils « de Dieu a voulu paroître dans une forme qui « n'étoit nullement belle. »

« Tertullien (né en 154, m. en 216) est plus exprès qu'aucun de ceux que nous ayons vu jusqu'ici. Il enseigne en plus d'un endroit que notre Sauveur J.-C. n'étoit point beau de visage; qu'il paroissoit méprisable aux yeux des hommes: Vultu et aspectu inglorius; que son extérieur n'avoit rien qui lui attirât de la considération et du respect : Ne aspectu quidem honestus. Et ailleurs: Aded nec humanæ honestatis corpus fuit, nedum cælestis claritatis. Il ajoute que quand les prophètes ne nous auroient rien dit de sa difformité et de sa bassesse, les tourmens qu'il a soufferts, et les indignités auxquelles il a été exposé, le prouveroient assez. Auroit-on osé toucher du bout du doigt un corps qui auroit paru d'une forme extraordinaire? Qui auroit osé cracher sur un visage qui ne l'auroit pas en quelque sorte mérité, et qui ne se seroit pas attiré ces outrages par sa bassesse et son peu d'apparence? An ausus esset aliquis ungue summo perstringere corpus novum, sputaminibus contaminare faciem non merentem? Jésus-CHRIST veut être conçu dans le sein de sa mère: il attend humblement le moment de sa naissance: il avance en âge, et croît en grandeur comme un autre homme. Lorsqu'il est grand, il ne se hâte pas de se manifester; il veut même en quelque sorte se faire outrage à lui-même par la bassesse de son extérieur: Sed contumeliosus insuper sibi est. (Voyez les différens traités de Tertullien: De idololatria..., Adversus Judaeos..., De carne Christi..., De patientid).

« Saint Augustin (né en 354, m. en 430) reconnoît dans Jésus-Christ (in Psalm. xLIV) une beauté réelle, mais non pas dans son corps. Comme homme, il n'avoit ni éclat, ni beauté; comme Dieu, il étoit d'une beauté charmante : Ut homo non habebat speciem neque decorem; sed speciosus forma, ex eo quod est prae filiis hominum. Et ailleurs (in Psalm. cxvIII): C'est un époux qui est beau, non dans sa chair, mais dans sa vertu, Et ipse sponsus, non carne, sed virtute formosus. Il ajoute (in Psalm. cxxvII) que si les Juiss ses persécuteurs avoient eu des yeux pour discerner sa beauté, ils n'auroient jamais osé porter leurs mains sur lui. Ils n'envisageoient que ce qui leur en paroissoit au dehors : Nisi fædum putarent, non insilirent, non flagellis cæderent, etc. Et encore (Sermo xx, de Verbis Apostoli): C'est la difformité de Jésus-Christ qui vous rend beau; s'il n'eût pas voulu paroître difforme, vous n'auriez pu recouvrer la beauté que vous aviez perdue. Il étoit attaché à la croix tout difforme; mais sa difformité faisoit notre beauté. Imitons donc et embrassons Jésus difforme en cette vie; embrassons sa croix, glorifions-nous dans ses souffrances, etc.

« Le même Père (S. Augustin) dans un sermon qu'on a mis au jour dans la nouvelle édition de ses œuvres (Sermo xcv) concilie les deux prophètes, Isaïe et le Psalmiste, dont le premier dit que le Christ n'avoit ni beauté ni grâces, et l'autre dit qu'il étoit le plus beau des enfans des hommes, en soutenant que le Psalmiste parle de sa divinité et de son égalité au Père, (comme le dit S. Paul ad Philipp. 11, 6): Cùm in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo; mais qu'Isaïe nous le représente selon son humanité, dans laquelle il s'est rabaissé (encore selon S. Paul ad Philipp. 11, 7) jusqu'à prendre la forme de serviteur, Semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu inventus ut homo. Voilà comment ces deux textes s'accordent. Quoi de plus beau que Dieu? Quoi de moins beau qu'un crucifié? Concordant ergo ambo pacifici. Quid est speciosius Deo? Quid deformius crucifixo?

« Je ne parle pas ici des tableaux qu'on nous

vante, ni des suaires où l'on voit la face du Sauveur représentée, ni de cette ancienne médaille dont parle le P. Vavassor (De forma Christi, c. 2), qui avoit été montrée au P. Sirmond pendant qu'il étoit à Rome, par laquelle il paroissoit que le visage de Jésus-Christ avoit été plus austère et plus sévère qu'il n'étoit beau et gracieux. Ces sortes de monumens sont fort suspects aux savans, et l'antiquité n'en est nullement avouée. Les suaires ne peuvent passer pour des portraits, dont on puisse tirer induction ni pour ni contre la beauté de Jésus-Christ. On n'y remarque que des traits peu marqués et fort superficiels, quand il seroit vrai que ces reliques fussent d'une aussi grande antiquité qu'on le prétend.

« Il suit de tout ce qui vient d'être dit que les plus anciens Pères ont cru que Jésus-Christ n'étoit point beau. C'étoit l'opinion des premiers Fidèles. Les Païens leur en faisoient une espèce de reproche; les Chrétiens non-seulement ne s'en défendoient pas, ils s'en faisoient gloire en quelque sorte. Il étoit plus admirable et plus divin que Jésus-Christ, tout pauvre, tout méprisable qu'il paroissoit aux yeux du monde, tout dépourvu des qualités que la naissance, l'industrie, le crédit, l'étude donnent aux hommes, ait pu réussir à convertir un si grand nombre de personnes, à répandre une doctrine si céleste, à

faire dans le monde un si prodigieux changement, que s'il eût eu les grâces, la beauté, l'éloquence, l'étude, l'autorité dont on prétend qu'il a été dépourvu. Apollonius de Tyanes (1), avec sa beauté, sa bonne mine, son éloquence, ses prestiges, son industrie, ses faux miracles, n'a jamais pu former une douzaine de disciples; et Jésus-Christ, sans beauté et sans éloquence, a converti tout le monde par la force de la vérité, par l'excellence de sa doctrine, par l'évidence de ses miracles. Voilà ce qui faisoit la force des premiers Chrétiens.

<sup>(1)</sup> Apollonius est né à Tyanes, ville de Cappadoce, vers l'au 750 de R., 3 av. l'ère vulg., et a vécu environ un siècle, car ou place sa mort à l'an 97, sous le règne de Nerva. C'étoit un philosophe pythagoricien, dont les connoissances variées, la morale, les voyages et la longue carrière ont excité dans le temps quelqu'intérêt, augmenté sans doute depuis par les fables et les prodiges dont Philostrate a orné sa vie qu'il a écrite à la fin du 119 siècle sur des mémoires, dit-il, d'un nommé Damis, compagnon d'Apollonius à Babylone. Environ cent aus après, Hiéroclès est le premier qui a établi, sur ce récit de Philostrate, une comparaison entre Jésus-Christ et Apollonius. Eusèbe a réfuté ce rapprochement ridicule et scandaleux. Les écrits qui nous restent d'Apollonius consistent dans son Apologie à Domitien, dont Philostrate ne nous a sans doute donné que la substance, et quatre-vingtquatre épîtres, pour la plupart philosophiques. La doctrine n'en est pas strictement pythagoricienne, mais elle tient du systême d'Héraclite sur l'unité de nature. Ces épîtres se trouvent dans les Epistolia, dialogi breves, oratiunculæ, poematia, ex variis utriusque linguæ (gr. lat.) scriptoribus, donnés par Henri Estienne, en 1577, in-80; dans les Apollonii Tyanei, Anacharsidis, Eu-

en 420) et de S. Chrysostôme (né en 331, m. en 420) et de S. Chrysostôme (né en 354, m. en 407) on commença, comme on l'a vu cidevant, à s'éloigner de cette ancienne tradition; et dans la suite l'opinion qui donne de la beauté à Jésus-Christ, a insensiblement pris le dessus. Toutefois S. Jérôme lui-même (in Matth. xx1) au même endroit où il admire l'éclat qui brilloit sur la face de Jésus-Christ, et qu'il en relève les effets dans ce qu'il fit contre les marchands qui profanoient la maison de son Père, ne laisse pas de reconnoître qu'alors Jésus-Christ étoit si

ripidis, aliorumque ad eos epistolæ; nunc primum editæ, gr. et lat., per Eilhard. Lubinum. Commelin, 1601, in-80; et dans le Philostratorum quæ supersunt omnia, gr. et lat. edente Gottfrid. Oleario. Lipsia, 1709, in-fol. Nous ne connoissons point de traduction française de ces épîtres. Quant à la vie d'Apollonius, l'édition la plus rare est Philostrati de vita Apollonit Tyanei libri v111, græcè; iidem libri latini, interprete Alemano Rinuccio; Eusebius contra Hieroclem, gr.; id. lat. interprete Zenobio Acciolo. Venetiis, Aldus, 1501-2, in fol. Voyez sur cette édition l'excellente Notice de M. Renouard, Annales de l'imprimerie des Aldes. Paris, 1825, 3 vol. in-80, tom. 1, pag. 62-64. La vie d'Apollonius a été traduite en français, avec les commentaires donnés en anglais par Charles Blount (tirés des papiers de Herbert de Cherbury, le tout traduit de l'anglais, par de Castilhon). Berlin, 1774, 4 vol. in-12; et Amsterdam, 1779, 4 vol. in-12. L'épître dédicatoire au Pape, signée PHILALETHES, est de Frédéric II, roi de Prusse. Le Grand d'Aussy a publié aussi pne Vie d'Apollonius de Tyanes. Paris, 1808, 2 vol. in-80. C'est à-peu-près, comme dans l'ouyrage précédent, Hierocles redivivus.

vil et si méprisable aux yeux des hommes; que, peu de jours après, il fut pris et mis en croix par ses ennemis. C'est ce qui lui fait dire qu'il considère cette action d'autorité qu'il fit alors, comme le plus grand miracle que le Sauveur ait jamais fait: Mihi inter omnia signa quae fecit, hoc videtur mirabilius, quòd unus homo, et illo tempore contemptibilis, et in tantum vilis, ut postea crucifigeretur, etc. Et S. Chrysostôme qui, comme on l'a vu, a parlé si avantageusement de sa beauté, avoue ailleurs (Homil. xII, in cap. 1 Joann.) que la figure de Jésus-CHRIST étoit si peu respectable, que son air étoit si peu imposant, que des femmes de mauvaise vie, des publicains, des gens de la lie du peuple, s'approchoient de lui, et lui parloient avec une entière liberté.

Christaitété le plus beau des enfans des hommes, est devenue la dominante, on n'a pas laissé de voir par intervalle des écrivains qui sont revenus à l'ancienne idée, et qui se sont expliqués sur la beauté de Jésus-Christ, comme les Pères des premiers siècles. Michel Medina qui avoit assisté au Concile de Trente, dit (lib. 11, De rectd in Deum fide, c. 7) que Jésus-Christ étoit de la complexion la plus propre à un homme sage et studieux. Il ajoute qu'il ne faut point s'arrêter

à la vaine imagination de ceux qui avancent sans aucune preuve que le Sauveur étoit le plus beau de tous les hommes, d'où ils infèrent qu'il étoit du plus heureux tempérament du monde; car cette opinion n'est fondée que sur quelques passages de l'Écriture qui ne doivent s'entendre que dans un sens allégorique, ou qu'on ne doit expliquer que de sa beauté intérieure et de sa divinité. C'est là le raisonnement de Medina. Il auroit pu ajouter que l'expérience fait voir que les plus beaux visages et les plus brillans coloris ne sont pas toujours des preuves d'un bon tempérament; souvent au contraire, ils marquent une mauvaise humeur dominante.

« Cornelius à Lapide, dans son Commentaire sur Isaïe (LIII, 2) reconnoît que Jésus-Christ n'étoit point d'une beauté qui attirât les regards des hommes; mais qu'il étoit méprisable, à n'en juger que par les apparences: Non erat aspectabilis; non habebat aliquid dignum aspectu, quod oculos aspicientium ad se traheret; sed erat despectus. Il ajoute que la prophétie d'Isaïe, qui porte qu'il n'avoit point de beauté, se vérifia dans sa personne pendant toute sa vie, et sur-tout à sa passion. On sait que M. Rigault a soutenu ce sentiment dans ses notes sur Tertullien, et dans une dissertation particulière, imprimée à la fin de son Saint Cyprien

Parisiis, 1649, 1 v. in-fol., (V. ci-dev. p. 33). Saint Thomas, ou l'auteur que l'on cite sous son nom, dans son Commentaire sur Isaïe (LIII), dit que Jésus-Christ avoit une beauté, mais cachée, à cause de la foiblesse dont il étoit revêtu. Il avoit de l'éclat et des grâces, mais couvertes sous le voile de la pauvreté qu'il avoit embrassée. Nous l'avons vu corporellement, et il n'avoit point cet air de grandeur et de majesté qu'un ancien donne au roi Priam en disant qu'il avoit une majesté digne de la souveraine puissance.

- « On pourroit encore citer pour ce sentiment plusieurs autres commentateurs comme Grotius, Mariana et d'autres. Eusèbe de Césarée, expliquant les paroles du Psaume xliv qui portent: « Vousêtes le plus beaudes enfans des hommes,» dit expressément qu'on ne doit pas les entendre de la beauté corporelle, mais de son exemption du péché; car, ajoute-t-il, Isaïe n'est pas contraire au Psalmiste, lorsqu'il dit: Il n'avoit ni beauté ni éclat, mais son apparence étoit méprisable, etc. » Théodoret s'explique en mêmes termes.
- S. Basile (in Isai. v, et in Psalm. XLIV) convient que la beauté que le Psalmiste attribue à JÉSUS-CHRIST, ne consistoit pas dans la juste proportion de ses membres, ni dans la beauté de son teint, mais dans sa nature divine. Tertullien,

S. Cyrille, S. Ambroise, Isidore de Peluse (1.3, ep. 130), l'auteur du Commentaire sur les Psaumes, sous le nom de S. Jérôme, et la plupart des autres, l'entendent dans le même sens.

« On doit donc faire une grande distinction entre le passage d'Isaïe, qui doit s'entendre à la lettre, d'un défaut réel de beauté, tel qu'il est expliqué par plusieurs des anciens Pères et par un grand nombre d'interprètes, et le passage du Psaume xliv qu'on lui oppose, qui, du consentement des Pères et de presque tous les interprètes, doit s'entendre dans un sens mystique et figuré, et d'une beauté purement intérieure, et fondée sur la divinité, sur la pureté et sur la vertu du Sauveur. Le premier peut être mis en preuve; mais le second ne peut s'employer que dans le sens moral et figuré.

« Voilà ce qui nous paroît de plus plausible pour prouver que Jésus-Christ n'a point été beau. Voyons si l'on ne pourra pas trouver un milieu entre la première opinion qui lui attribue une beauté et des grâces corporelles, et celle qui les lui refuse.

#### IIIº OPINION INTERMÉDIAIRE.

« Il y a une certaine beauté mondaine, charnelle, efféminée qui ne convenoit point à Jésus-Christ, et qu'on peut assurer qu'il n'avoit pas.

Elle est trop opposée à ce que l'Écriture nous dit de ce divin Sauveur, à sa vie laborieuse, pénitente, mortifiée, pauvre, à sa qualité d'homme de douleur, et de victime destinée à expier par sa mort les péchés du monde. Les charmes de la beauté, l'agrément du visage, les ris, les manières enjouées, l'assemblage de tout ce qui rend un homme aimable, gracieux, agréable suivant l'idée du monde, ne se trouvoient point assurément en Jésus-Christ; et si l'on veut faire consister en cela la beauté, on peut avancer qu'il n'étoit point beau. Il ne fit jamais rien pour acquérir, pour conserver, ou pour augmenter cette sorte de beauté. Toute sa manière de vivre étoit plus propre à la ternir, à la diminuer, à la lui faire perdre, s'il l'eût eue, qu'à la lui procurer. Mais si l'on veut aller à l'autre extrémité, et soutenir que le Sauveur étoit difforme, disgracié de la nature, d'un air rebutant, petit, mal fait, d'une physionomie basse et méprisable, d'un abord sévère, d'un visage austère, d'un ton de parole rude, plat et désagréable, qui ne se sentira scandalisé d'une pareille peinture, et qui ne criera au blasphême, si l'on a la témérité de parler ainsi de la sacrée humanité du Fils de Dieu?

« Il faut donc garder un juste milieu, et dire que Jésus-Christ n'eut rien qui le fit remarquer ni dans sa beauté ni dans les qualités contraires. Il parut dans le monde comme un autre homme, ni plus grand, ni plus petit, ni plus beau, ni plus mal fait que l'ordinaire. Il avoit apparemment le teint olivâtre et basané des Juifs de la Palestine. Il pouvoit, selon le P. Vavassor. tenir de l'air guerrier et martial des Galiléens (Joseph. lib. 3, de bello, c. 4). Il n'étoit pas d'une taille fort au-dessus de la médiocre : s'il eût été fort haut, Zachée n'auroit pas été obligé de monter sur un sycomore pour le voir (S. Luc, xix, 2, 5, 8) et pour le distinguer dans la foule. Les descriptions de Nicéphore, et d'autres semblables, ne sont d'aucune autorité (1). Les peintures, les suaires, les médailles même, ne décident rien en faveur de sa beauté, ni de sa difformité. On n'a aucune peinture bien ancienne, aucune description authentique, aucun monument certain, qui nous aient conservé la figure et la taille du corps de Jésus-Christ. La statue érigée par l'Hémorrhoïsse, et celle qu'Alexandre, fils de Mammée, conservoit dans sa chapelle domesti-

<sup>(1)</sup> Elles ne sont, il est vrai, d'aucune autorité, légalement parlant; mais si D. Calmet s'étoit rappelé qu'il a dit plus haut, pag. 103, « qu'on ne doit pas s'imaginer que les anciens aient né-« gligé de tirer le portrait de Jésus-Christ, et de le représenter « avec une exacte fidélité, » il auroit pu adoucir cette expression, car on avoit pu conserver des copies de ces portraits fidèles; et s'il n'en existoit plus, la tradition avoit pu garder le souvenir des principaux traits du Sauveur.

que, le portrait envoyé au roi Abgare par Jésus-Christ même, celui que Marcelline la Carpocratienne montroit et faisoit adorer, tout cela est à notre égard comme n'étant point, puisque nous n'en avons plus rien et qu'aucun écrivain ne nous en a laissé la description.

« La circonstance rapportée par S. Jean de Damas et par Nicéphore de l'éclat du visage de Jésus-Christ, qui empêcha le peintre envoyé par Abgare d'achever son portrait qu'il avoit commencé, est un peu trop singulière pour la croire sans autre preuve. Saint Jérôme et Saint Chrysostôme ont cru que l'éclat du visage du Sauveurinspiroit du respect à ceux qui le voyoient et lui gagnoit tous les cœurs. Mais si cet éclat eût été réel, d'où vient le mépris qu'en avoient les Juifs charnels qui disoient de lui : « N'est-ce pas le fils de Joseph le charpentier? Ses parens nesont-ils pas tous parmi nous?» (S. Matth. xiii. 55; S. Marc, v1, 3.) S'il eût paru avec un éclat extraordinaire, les Juiss et les Romains auroientils osé porter leurs mains sur ce Roi de gloire? (S. Paul. ad Corinth. 1 ep. 11, 8.) Les premiers Fidèles ne manquoient pas de curiosité sans doute pour s'informer de la forme, de l'air. de la grandeur, de la beauté de Jésus-Christ. Cependant ce sont eux qui nous en ont parlé de la manière la moins avantageuse. Si les figures

du Sauveur et les portraits qu'on voyoit alors avoient eu quelque chose de surnaturel pour la beauté ou pour la qualité contraire, auroient-ils oublié de nous en informer? Il faut donc conclure que Jésus-Christ n'étoit ni d'une beauté, ni d'une laideur à se faire notablement remarquer.

« Aussi la plupart des Pères dont on a rapporté les paroles pour l'un et pour l'autre sentiment, reviennent à ce tempérament lorsqu'on les examine de plus près, et lorsqu'ils s'expriment avec plus de précision. Ils limitent ce que dit Isaïe, vidimus eum, et non erat ei species, neque decor, au temps de sa passion, où il parut couvert d'ignominie, de coups, de crachats. D'autres l'expliquent de la bassesse de sa vie, et de l'humilité qu'il conserva en toutes choses. Origène avoue que l'Écriture dit que Jésus-CHRIST n'étoit pas beau; mais il soutient avec raison qu'elle n'a jamais dit qu'il fût ni petit, ni laid. Elle veut dire simplement qu'il ne fut jamais d'une beauté extraordinaire; et c'est là le vrai sentiment d'Origène. Saint Clément d'Alexandrie est trop fort, et Tertullien est outré lorsqu'ils parlent contre la beauté de Jésus-Christ. S'ils apportoient des preuves de fait, on auroit peine à ne se pas rendre à leur autorité; mais leurs raisons sont foibles et ne prouvent rien, parce

qu'elles prouvent trop; il n'est nullement croyable que Jésus-Christ ait choisi la difformité pour parvenir aux fins qu'il se proposoit. La laideur ne pouvoit donc être de son choix; elle n'étoit pas non plus de nécessité, comme on l'a dit cidevant.

« Saint Augustin et Saint Bernard ont loué la beauté et la laideur de Jésus-Christ à divers égards; on peut rapporter leurs passages pour l'un et pour l'autre sens, parce que l'un et l'autre a sa vérité, et qu'on peut assurer que le Sauveur étoit beau, comparé à ceux qui ont des difformités naturelles ou accidentelles; et qu'il ne l'étoit point, comparé à ces beautés mondaines et efféminées, que le siècle loue, et dont il fait ses idoles. L'Écriture d'une part loue sa beauté, et de l'autre elle dit qu'il fut sans éclat et sans beauté. Le Psalmiste dit qu'il est le plus beau des enfans des hommes, Isaïe dit qu'il a été méprisé, humilié et méconnu; ce sont comme deux trompettes qui rendent des sons différens; mais c'est pourtant le même esprit qui souffle dans l'une et dans l'autre, dit Saint Augustin (Tract. 1x, in epist. 1 Joan.). Illae sunt duae tibiae quasi diverse sonantes; sed unus spiritus ambas inflat. »

# **RECHERCHES**

SUR LA PERSONNE

# DE LA SAINTE VIERGE.

Imaginem pictoriis mixturis in tabula formavit Lucas, velut in speculo eam relinquens contuendam posteris.

EPIST. SYNOD, trium Patriarcharum.

### **RECHERCHES HISTORIQUES**

SUR LA PERSONNE

## DE LA SAINTE VIERGE.

### INTRODUCTION.

Après avoir parlé de la personne de Jésus-Christ, des descriptions que l'on en a données, de ses portraits, enfin de tout ce que la tradition et l'histoire nous ont transmis de plus curieux à cet égard, il est naturel de passer aux monumens du même genre, dont sa divine Mère, la très Sainte Vierge Marie, a été l'objet. On ne doit point séparer la Mère du Fils; et la naissance miraculeuse du Sauveur a tellement rehaussé la grandeur et la gloire de Marie, que jamais on n'a fait difficulté de la placer au premier rang, c'est-à-dire au-dessus de toutes les créatures humaines, et de la regarder comme l'intermédiaire entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Ne soyons donc point surpris si la plupart de ceux qui, dans les différens siècles, se sont occupés de renseignemens sur la personne de Jésus-Christ, n'ont point négligé

ce qui regarde la personne de la Sainte Vierge. Ce sont leurs différens écrits sur l'extérieur de Marie, sur sa beauté, sur ses portraits primitifs, ou du moins annoncés comme tels, que nous nous proposons de passer en revue. Nous ne nous arrêterons qu'à ce qui nous aura paru de plus essentiel. Mais nous répéterons ce que nous avons déjà dit en parlant des descriptions de la personne du Sauveur, c'est que, sans garantir l'authenticité des différens renseignemens par écrit qui nous sont parvenus sur la personne de Marie, nous sommes portés à croire que la plupart des détails sont basés sur la tradition, et par conséquent peuvent avoir quelque chose qui approche de la vérité. Quant aux portraits peints dont on attribue l'exécution soit à Saint Luc, soit à un miracle, soit à toute autre cause, nous en rapporterons l'histoire avec une scrupuleuse exactitude, telle que nous l'ont transmise les écrivains grecs; mais nous serons bien éloignés de faire le moindre reproche à ceux qui auroient quelque défiance sur la véracité de ces récits. Ces images doivent inspirer de la vénération sans doute, à cause de l'objet qu'elles représentent; mais elles ne peuvent exiger la foi sur la manière dont on prétend qu'elles ont été exécutées. Il règne tant d'incertitude, tant d'obscurité sur ces anciens monumens décrits longtemps après l'époque de leur exécution présumée, qu'il nous semble qu'on peut y croire ou n'y pas croire avec une égale sûreté de conscience. Cependant leur histoire n'en est pas moins curieuse, et c'est ce qui nous la fait rapporter avec quelques détails.

Disons d'abord un mot sur la naissance de Marie; un passage de l'Histoire romaine des PP. Catrou et Rouillé, tom. xix, pag. 326, nous fournira l'occasion d'examiner si ces historiens ont été bien exacts dans la date qu'ils assignent à cette auguste naissance.

«.... Peu de jours avant qu'Agrippa sortît des ports de la Judée, disent-ils, venoit d'y naître une fille qui, semblable à l'aurore, annonçoit le plus beau jour. Marie, destinée à être la mère du Verbe fait chair, avoit pris naissance dans le bourg de Nazareth en Galilée. Issue de parens presqu'inconnus, quoique d'une illustre noblesse et du sang des anciens rois, dès le moment qu'elle vit le jour elle entra dans une carrière de gloire plus solide et plus durable que celle d'Auguste et d'Hérrode dont elle étoit née la sujette. La fille d'Anne et de Joachim étoit venue au monde dans le mois de septembre, et Agrippa quitta la Judée au mois d'octobre....»

Les PP. Catrou et Rouillé placent cet événe-

ment important à l'an de Rome 738, le 34e de l'Empire, sous le consulat de Lucius Drusus Libo et de Lucius Calpurnius Piso, (parce qu'ils ont adopté le systême des marbres capitolins ou des fastes, plutôt que celui de Varron qui est le plus suivi); or cette année 738 répond à l'an 15 avant l'ère vulgaire. Comme on ne fait aucun doute que Jésus-Christ ne soit né au moins quatre ans avant cette dernière ère, puisque Hérode, auteur du massacre des Innocens, est mort le 26 mars 750, et qu'on place la première année de l'ère vulgaire, après le 25 décembre de 753, il en résulteroit, d'après Catrou et Rouillé, que la Sainte Vierge seroit accouchée à l'âge de onze ans, ce qui n'est nullement présumable. Baronius fait naître Marie l'an 733 de Rome, vingt-un ans avant l'ère vulgaire, le 8 septembre, un samedi dès l'aube du jour. Quand Baronius auroit assisté aux couches de Sainte 'Anne, il seroit difficile qu'il nous donnât une date plus précise. Le Nain de Tillemont met la naissance de la Vierge à l'an 734 : cette opinion est la plus suivie. Cependant, d'après des recherches assez approfondies sur la chronologie des événemens de l'histoire évangélique, nous pensons que Marie a dû naître l'an 732.

Quant à la date de sa mort, elle est encore plus incertaine que celle de sa naissance. Les uns

prétendent qu'elle termina sa vie à Ephèse où elle avoit suivi Saint Jean avec Marie-Madelaine; d'autres pensent qu'elle mourut en Judée avant la dispersion des Apôtres. Eusèbe fixe cette mort à l'an 48 de l'ère vulgaire; ainsi, selon lui, la Sainte Vierge auroit vécu environ soixantehuit ans. Mais Nicéphore, liv. 11, c. 21, dit formellement qu'elle a terminé ses jours l'an 5 du règne de Claude, c'est-à-dire l'an 798 de R., ou 45 de l'ère vulgaire. Alors, à supposer que la Sainte Vierge eût eu seize ans lorsque le Sauveur est venu au monde, elle auroit vécu soixante-un ans, ou soixante ans, si, comme le dit encore Nicéphore, elle est accouchée à quinze ans. Au reste rien n'est certain à cet égard, car il y en a qui pensent qu'elle a prolongé sa carrière jusqu'à soixante-douze ans, et d'autres à soixante-six, tel qu'Hippolyte de Thèbes, qui assure dans sa Chronique, que la Sainte Vierge accoucha à seize ans, et qu'elle est morte onze ans après Jésus-Christ. Pour nous, nous adoptons l'opinion des auteurs de l'Art de vérifier les dates, qui font naître le Sauveur le 25 décembre 748 de R., six avant l'ère vulgaire (1),

<sup>(1)</sup> Il nous sembloit qu'il y avoit une faute d'impression à la date qui commence la Chronologie historique du Nouveau Testament, dans l'Art de vérifier les dates, où il est dit : « L'an 4747, de la fondation de Rome, selon Varron, sous le consulat

et qui placent sa mort au 3 avril 786 de R., 33 de notre ère actuelle. Ainsi, à supposer que la Sainte Vierge soit accouchée à l'âge de seize ans, que Jésus ait été âgé de six ans à la première année de l'ère vulgaire, qu'il soit mort l'an 33 de cette ère, que la Sainte Vierge lui ait survécu onze ans, il s'ensuivra qu'elle a terminé sa carrière à l'âge de soixante-six ans. Au reste tout cela n'est que conjectural, et les opinions varient encore bien davantage sur les dates de la naissance et de la mort de Jésus-Christ (1).

<sup>«</sup> de C. Antistius Vetus, et Decimus Lælius Balbus, la 40e année « de l'ère Julienne,..... le 25 du mois de mars, l'Auge Gabriel a est envoyé, etc. » Nous pensions qu'au lieu de 747, il falloit 748; car les deux consuls cités appartiennent à cette dernière année, ainsi que la 40° année Julienne. Les fastes consulaires en font foi. De plus, nous trouvions, de la part des auteurs, une contradiction entre la date 747 qui est en tête de l'article, et la date 748 qu'ils mentionnent à la fin d'une note assez étendue où ils disent : « D'où il s'ensuit que Notre Seigneur naquit la 40° « année Julienne, l'an 748 de Rome. » Mais après y avoir résléchi, nous avons reconnu qu'il n'y avoit ui faute typographique, ni contradiction dans la mention des années 747 et 748 de la fondation de Rome, appliquées à la 400 année Julienne. Rome a été fondée le 21 avril romain ; ainsi ses années commençant au 21 avril, il est naturel que le 25 mars, jour de la conception du Sauveur dans le sein de Marie, précédant le 21 avril, appartienne à l'an 747 de la fondation de Rome, tandis que le 25 décembre de la même année, jour de la naissance du Sauveur, doit appartenir à l'année 748.

<sup>(1)</sup> Jamais dates n'ont été plus controversées. Ne pouvant entrer ici dans le détail de tous les systèmes qui ont eu lieu à cet égard, nous nous contenterons de dire, d'abord pour la naissance,

Quoique l'on n'ait aucune certitude sur la date et le lieu de la mort de la Sainte Vierge, on ne nous a pas moins transmis des détails sur ce qui s'est passé à ce mémorable événement. Jetons un coup d'œil rapide sur les écrivains qui en ont parlé.

Juvénal, patriarche de Jérusalem, écrivant à l'empereur Marcien et à l'impératrice Pulchérie, assure que les Apôtres assistèrent aux funérailles de la Sainte Vierge, et que, trois jours après sa mort, le tombeau ayant été ou-

que l'incertitude de sa date flotte dans un espace de huit ans, d'après les principaux chronologistes dont nous allons rappeler les noms; ainsi Jésus-Christ est né

L'an 746 de R., 8 avant l'ère vulgaire, selon le P. Dominique Magnan.

- 747 --- 7 selon Münter, évêque danois.
- 748 6 selon Kepler, Capelli, Henschenius, le P. Pagi, Bollandus, Hardouin, Shelestrat, Argelati, La Nauze, et les auteurs de l'Art de vérifier les dates.
- 749 5 selon Decker, le P. Petau, le P. Pezron, Bucher, Usserius, Noris, Mezzabarba, Lancelot, Tillemont, Bianchini, Freret, Vaillant, Butler-Godescard, etc.
- 750 4 selon Sulpice-Sévère, Victor d'Aquitaine, Bede le Vénérable, Saint Irénée, Tertullien, Saint Jérôme, Julianus Pomerius, Thoynard, D. Calmet, le P. Tournemine, Lenglet-Dufresnois, etc.
- 751 3 selon Clément d'Alexandrie, Zonaras, Cassiodore, Marianus, Scot, Genebrard, Toletus, Salmeron, Serarius, Samerius, Gordo-

vert, on n'y trouva plus le corps, mais seulement les linceuls qui avoient servi à l'ensevelir, et que son tombeau répandoit une odeur délicieuse. Ecoutons Nicéphore, 11, c. 23, qui rapporte plus en détail cette narration, d'après

> nus, Sethus, Calvisius, Baronius, Torniel, Spond, Jos. Scaliger, Vossius, Marc Wesler, etc.

- 752 2 selon Saint Epiphane, Paul Orose, Eusèbe, Nicéphore, Hermanus-Contractus, Masseus-Cameracenas, N. Copernic, Ger. Mercator, Ant. Magirus, Tycho-Brahé, Fr. Suares, Ant. Ciaconius, Sigonius, Peterius, Ribera, Maldonat, Mariana, Miræus, Haræus, Plumoyën, Salian, Onuph. Panvini, Langius, etc.
- 753 1 selon Denis-le-Petit, Joan. Lucidus, Pet. Pilatus, Rondet, etc.
- 754 —— o selon Paulus Middelburgensis, Petrus de Aliaco, Alexand. Scultetus, Bellarminus, Azor, etc.

Quant à la mort du Sauveur, elle est fixée à

L'an 779 de R., 26 de l'ère vulgaire, par M. de la Nauze.

- 782 29 par Saint Clément d'Alexandrie, Jules Africain, Tertullien, Saint Augustin, Lactance, Sulpice Sévère, Paul Orose, Idace, Saint Prospère, les Tables de l'Eglise romaine, le P. Pezron, etc.
- 784 31, par Decker, Plumoyen, etc.
- 786 33, par Usserius, Langius, D. Calmet, Rondet, etc.

Un grand nombre d'autres auteurs ont émis des opinions différentes sur l'année de la mort du Sauveur; il seroit trop long de les détailler ici.

Juvénal. Il dit positivement : « Juvenalis, Hierosolymorum episcopus, magnus sanè divinoque afflatus numine vir, ex vetustá traditione acceptam, rem hanc sic gestam, scriptis suis cum fide confirmat. Dicit enim, totum triduum apostolos ad monumentum id, divinorum hymnorum carmina audientes, perseverasse. Accidit autem rursum, ut Thomas ab eis abesset : videlicet ut nota perspectaque divae genitricis fieret assumptio, itidem ut antea filii ejus, pro eo atque decebat, post diem tertium resurrectio: ingenti afficiebatur dolore, neque quieto animo esse poterat Thomas, quippe qui tanti boni non fuisset particeps. Sacer autem ille chorus, iniquum esse judicans, si ille quoque divinum virginis matris corpus non spectaret atque complecteretur, aperiri monumentum jubet. Quod quidem ubi ita est factum, desideratum illud corpus non comparuit. Sepulchralia tantum lintea ritè composita loco suo manebant: itidem ut filii quoque ejus in sepulchro relicta. Quae et ipse, et qui cum eo aderant, cum veneratione exosculati, incredibilique voluptate, odorisque suavitate repleti, sepulchrum quidem ad pristinum conformant modum: miraculum autem ipsum quasi per manus subinde posteris traditum, ad nos quoque transmiserunt.

Saint Jean Damascene rapporte le même événement, et il ajoute que les Apôtres pensèrent que Jésus-Christ ne vouloit pas que le corps qui avoit servi à son incarnation, fût sujet à la corruption.

Saint Epiphane paroît douter que la Sainte Vierge ait été sujette à la loi générale de la nature humaine, c'est-à-dire à la mort : Adversus Antidicomarianitas, non se posse affirmare et dicere scribit, de genitrice Dei, vel quod immortalis permanserit, vel quod vitam morte commutarit.

On a fait une remarque très judicieuse qui sembleroit confirmer l'assomption de la Sainte Vierge: « C'est que ni les Latins, ni les Grecs « mêmes si avides de nouveautés, si tendres « à la persuasion en fait de reliques, de rela- « tions et de légendes; aucun peuple en un mot, « aucune ville, aucune église ne se sont jamais « vantés de posséder la dépouille mortelle de la « Sainte Vierge, ni aucune partie de son corps. « Aussi, sans prescrire la croyance de l'assomp- « tion corporelle de Marie dans le ciel, l'Eglise « fait assez entendre le sentiment vers lequel « elle incline. » Godescard, tom. xiv, p. 449). Arrivons maintenant au principal objet de nos

recherches, c'est-à-dire à ce qui regarde la personne de la Sainte Vierge et les portraits que l'on prétend avoir été exécutés de son vivant. L'obscurité, ou disons mieux, la retraite dans laquelle Marie passoit ses jours, est sans doute cause que les renseignemens sur sa personne sont moins nombreux que ceux qui existent sur la personne de Jésus-Christ; ils n'en sont pas moins très intéressans; et leur rareté fait que nous les avons recueillis avec plus de soin.

### IO DE LA PERSONNE ET DES HABÍTUDES DE LA SAINTE VIERGE.

La description de la personne de la Sainte Vierge avec quelques détails sur ses habitudes et sa vie ordinaire, se trouve dans Nicéphore, (Histoire ecclésiastique, liv. 11, c. 23). Il l'a empruntée à Saint Épiphane. Donnons d'abord la version latine d'après le grec, et nous la ferons suivre de la traduction française.

atem sanctissimae Virginis Mariae. = Mores autem sanctissimae Virginis, formaeque et staturae ejus modus, talis, ut inquit Epiphanius, fuit. Erat in rebus omnibus honesta et gravis, pauca admodum eaque necessaria loquens, ad audiendum facilis, et perquàm affabilis, honorem suum et venerationem omnibus exhibens: staturd mediocri; quam-

vis sint, qui eam aliquantulum mediocrem longitudinem excessisse dicant. Decenti dicendi libertate adversus homines omnes usa est, sine risu, sine perturbatione, et sine iracundid maximè. Colore fuit triticum referente, capillo flavo, oculis acribus, subflavas, et tanquam oleae colore pupillas in eis habens. Supercilia ei erant inflexa et decenter nigra: nasus longior, labia florida, et verborum suavitate plena: facies non rotunda et acuta, sed aliquanto longior, manus simul et digiti longiores. Erat denique fastus omnis expers, simplex, minimèque vultum fingens, nihil mollitiei secum trahens, sed humilitatem praecellentem colens; vestimentis, quae ipsa gestavit, coloris nativi contenta fuit. Id quod etiamnum sanctum capitis ejus velamen ostendit. Et, ut paucis dicam, in rebus ejus omnibus multa divinitùs inerat gratia.»

Traduction littérale.

« PORTRAIT DE LA TRÈS SAINTE VIERGE AU « PHYSIQUE ET AU MORAL. — Voici, d'après Saint Epiphane, le tableau de la personne de la très « Sainte Vierge, soit au moral, soit au physi-« que. La gravité et la plus grande décence ré-« gnoient dans toutes ses actions; elle parloit « peu, mais toujours à propos. Elle étoit d'un accès facile et écoutoit patiemment ce qu'on avoit à lui dire. Toujours affable, elle étoit honorée et respectée de chacun. Sa taille étoit moyenne, cependant quelques-uns pensent qu'elle étoit au-dessus de la moyenne. Dans ses conversations avec tout le monde régnoit une liberté décente, mais jamais de plaisan- terie, ni de propos qui pussent causer le moindre trouble et encore moins ressentir l'emportement. Elle avoit le teint couleur de froment (1), les cheveux blonds, les yeux vifs,

<sup>(1)</sup> On a presque toujours appliqué au teint de la Sainte Vierge. les paroles allégoriques du Cantique des Cantiques (1, 4): nigra sum, sed formosa; et d'après cela on a conjecturé que son teint étoit brun, ce qui est encore plus présumable d'après le climat sous lequel elle vivoit. C'est bien ce que Barlette, prédicateur si original, donne à entendre dans l'un de ses sermons (Venetiis, 1510, in-8º de 202 feuillets; voy. Sabbatum quintum, f. 137); il y parle ainsi du teint de Marie: « Fuit nigra aliquantulum, et hoc « triplici ratione : primò , ratione complexionis, quia Judæi a tendunt in brunedinem quandam, et ipsa fuit Judaa. Sea cundò, testificationis, quia Lucas qui tres fecit imagines. a unam Romæ, aliam Loreto, aliam Bononiæ; sunt brunæ. Tertid, assimilationis: filius matri communiter assimilatur, et è cona verso; sed Christi facies fuit bruna, etc. » Nous prions le lecteur de faire la part du siècle où de pareilles choses se débitoient en chaire. Il en est de même de ce qu'un bon vieux père jésuite du xviie siècle, qui a long-temps résidé à Dijon, nommé Blandin. dit au sujet du nigra sum sed formosa, dans un sermon prêché A Saint-Philibert: « Ce nigra sum, mes chers auditeurs, ne doit a pas être pris à la lettre; non, la Sainte Vierge n'étoit pas a noire; le verset suivant, où elle est appelée fusca, fait voir e qu'elle n'étoit que brunette, etc. »

« la prunelle tirant sur le jaune et à-peu-près de « la couleur d'une olive, les sourcils d'un beau « noir et bien arqués; le nez assez long (1), « les lèvres vermeilles et dont il ne sortoit que « des paroles pleines de suavité. Sa figure n'étoit « ni ronde ni alongée, mais un peu ovale; elle « avoit les mains et les doigts longs. Elle étoit « ennemie de tout faste, simple dans ses ma-« nières, ne s'occupant nullement de faire res-« sortir les grâces de son visage, n'ayant rien « de ce qui tient à la mollesse, mais agissant en « tout avec la plus grande humilité; les habits « qu'elle portoit étoient de la couleur naturelle « de la laine; c'est ce que prouve le saint voile « dont elle se couvroit la tête et que l'on possè-« de encore maintenant (2). En un mot, une

<sup>(1)</sup> Le P. Théophile Raynaud, dans son Traité, Laus brevitatis, passe en revue une grande quantité de nez; celui de la Sainte Vierge n'y est point oublié; selon lui, il étoit long et aquilin, comme l'a représenté Saint Luc; ce qui est, dit-il, une marque de dignité; et comme Jésus-Christ ressembloit parfeitement à sa mère, l'auteur conclut qu'il devoit avoir un grand nez. Nous avons vu précédemment que Saint Pierre et Saint Paul avoient également le nez long.

<sup>(2)</sup> Nous verrons par la suite que l'impératrice Pulchérie possédoit la ceinture de la Sainte Vierge; il est ici question de son voile. Aix-la-Chapelle se flatte de posséder encore à ce moment sa robe, (ainsi que les langes qui enveloppoient Jésus à sa naissance, etc.). Ces reliques ne se montrent au peuple que tous les sept ans. Il existe sans doute encore beaucoup d'autres objets que l'on prétend avoir appartenu à la Sainte Vierge. « On sait, dit

« grâce infinie répandoit un éclat divin sur « toutes ses actions. »

Nous ne connoissons point de description de la personne et des habitudes de la Sainte Vierge, qui soit plus détaillée que celle que vient de nous fournir Nicéphore; c'est un tableau où tout est d'une admirable simplicité. La partie morale sur-tout offre un être angélique, une femme accomplie et bien digne, par sa sagesse innée et ses vertus pratiques, des hautes destinées auxquelles Dieu l'a appelée.

Cependant il nous est encore tombé sous la main une description de la personne de la Sainte Vierge, qui, sans être absolument pareille à celle que nous venons de donner, car elle offre

Baillet, Vies des Saints, Paris, 1704, 4 vol. in-fol., 15 août. pag. 207, combien il s'est trouvé de facilité à multiplier les reliques de la Sainte Vierge. En des endroits on a produit sa robe, sa ceinture, son voile, son écharpe, et son manteau; en d'autres on a fait voir sa bague, ou l'anneau dont Joseph l'épousa, des fuseaux même dont elle filoit, des lacets, des peignes, des gants, des souliers, et d'autres chaussures, des chemises même, et d'autres petits meubles qu'on disoit avoir été à son usage, et dont nous n'oserions parler avec antant d'assurance que l'on en fait paroître à les montrer, etc. » Ensuite Baillet s'étend au long sur l'histoire de la robe, de la ceinture, du voile, du soulier, des chemises et de l'anneau de la Sainte Vierge, que l'on eroit posséder dans différens endroits. Le berceau du Sauveur se voit dans l'église de Sainte-Marie-Majeure à Rome, etc., etc. Tout cela inspire une louable vénération aux Fidèles; mais nous ne pensons pas que la foi y soit intéressée.

quelques détails un peu différens, s'en rapproche pour l'ensemble, et offre un modèle de perfections morales en harmonie avec un physique propre à les faire ressortir. Nous ignorons de quels auteurs est tirée cette description; on dit seulement qu'ils sont aussi anciens que célèbres; ce qui prouveroit que plusieurs personnes ont réuni dans un seul cadre les différens traits que la tradition leur a fournis. Quoi qu'il en soit, voici cette description qui sans doute n'est qu'une traduction de ce qu'on a puisé dans des relations fort anciennes.

« La très Sainte Vierge Marie, mère de « Dieu, étoit d'une taille moyenne. Son visage « ovale présentoit les traits les plus fins et les « plus gracieux. Elle avoit le teint clair, tirant « un peu sur le brun; le front large; les sourcils « en arc; les yeux bleus et brillans; le nez et la « bouche parfaitement proportionnés. Ses lè-« vresétoient vermeilles et fleuries; son menton. « d'une forme très agréable ; ses cheveux entre le « blond doré et le châtain; ses mains déliées et « délicates. Ses habits de laine de couleur cen-« drée; son port majestueux; sa démarche grave; « son regard doux et serein; sa voix sonore; « ses paroles circonspectes et de la plus haute « sagesse. Son air plein d'affabilité, de candeur, « de modestie et de pudeur, inspiroit l'amour

« de la virginité. Elle captivoit les cœurs, pro-« duisant en eux tout-à-la-fois des pensées dî-« vines avec des sentimens d'humilité, de joie, à de tendresse, de respect et d'admiration. En « la voyant, on ne pouvoit s'empêcher de la « louer, de la bénir, d'exalter la grandeur de ses perfections. Elle causoit dans tous ceux qui la regardoient et l'entendoient des effets « merveilleux qui les portoient au bien et au « désir de plaire à Dieu. Enfin tous les dons de « la nature et de la grâce qui brilloient en elle, « la rendoient si belle et si ressemblante à son « Fils, que Saint Denis l'Aréopagite qui la vit, « nous assure que s'il n'eût été éclairé des lu-« mières de la foi, il l'auroit prise pour une a divinité.

« Vénérons, admirons, aimons, imitons. »

Il est certain que, quand même de pareilles descriptions n'auroient pas dans leur véracité tous les caractères d'une exactitude rigoureuse, elles n'en seroient pas moins bien faites pour occuper agréablement l'esprit du vrai Chrétien, toucher son cœur, et le porter à l'édification.

Mais nous remarquons que Nicéphore et les auteurs de la dernière description ne parlent point de l'état de la Sainte Vierge; le P. Pezron nous en dit un mot dans son Histoire évangélique, tom. 1, p. 295. Il nous annonce d'a-

bord que Saint Joseph exerçoit le métier de charpentier, comme l'assurent Saint Justin martyr, Saint Ambroise, et plusieurs autres SS. Pères (1). Puis il nous dit que Jésus, subditus

<sup>(1)</sup> Saint Joseph est simplement nommé faber dans l'Evangile ( MATTH., XIII, 55; MARC, VI, 3 ); mais-il est généralement reconnu qu'il a été charpentier et non serrurier ou maréchal, comme le prétendent quelques-uns. Le Protévangile de Saint Jacques, 11, 9, dit expressément qu'il bâtissoit des maisons, et que quand on eut sonné la trompette sacrée pour inviter tous les yeufs d'Israël à venir au temple, ayant chacun une verge à la main, Joseph quitta sa hache et y accourut. L'Evangile de l'enfance (apocryphe comme le précédent), nous apprend, 11, 38, que le Sauveur alloit avec Saint Joseph son père, par la ville, où on l'appeloit pour faire des coffres, des cribles, des portes. Saus nous arrêter à ces foibles témoignages qui, cependant, par leur ancienneté, corroborent la tradition, nous dirons, (pour confirmer la relation du P. Pezron), que Saint Justin, martyr, Dialog. cum Tryphone, rapporte que J. C. aidoit son père à faire des jougs et des charrues; et même Godescard, tom. xiv, p. 436, Vie de la Sainte Vierge, dit : « Un auteur fort aucien assure que « de son temps on montroit des jougs que le Sauveur avoit fa-« briqués de ses mains. » Saint Ambroise, in Luc., lib. 111, 2, rapporte que Saint Joseph travailloit à abattre et à tailler des arbres, à bâtir des maisons et à faire d'autres ouvrages de ce genre; mais qu'en même temps il se servoit des outils de serrarier et de maréchal. En effet, comment être charpentier sans se servir d'outils en fer? Tout l'Orient, d'après la tradition, reconnoît Saint Joseph pour charpentier. Mahomet lui-même dit que Joseph a travaillé comme charpentier dans le temple du Seigneur. Cette opinion a prévalu sur celle de Saint Hilaire, qui dit : in Matth., xxxx, 55; Jesus fabri erat filius ferrum igne vincentis; sur celle de Hugues le cardinal, qui fait Saint Joseph, orfévre, et sur celle des Bollandistes et de Cornelius à Lapide, qui le font maçon.

illis (à Joseph et à Marie) jusqu'au temps de son saint ministère, embrassa le même métier. (V. S. MARC, VI, 3: Nonne hic est faber, filius Mariae?) Enfin, arrivant à la Sainte Vierge, il s'exprime ainsi : « Marie n'a pas manquè d'imiter la condition humble de son Fils et de son époux; elle a gagné sa vie par les travaux de ses mains, s'appliquant à coudre et à filer, ou à d'autres semblables ouvrages. C'est pour cela que Celse (au second siècle) reprochoit aux Chrétiens contre lesquels il écrivoit, que Marie étoit une femme qui avoit vécu du travail de ses mains, mulierem victum manu quaerentem. En effet Tertullien, parlant de Jésus-Christ, dit qu'il étoit fils d'un charpentier et d'une femme qui gagnoit sa vie à travailler, fabri aut quaestuariae filius. Après cela, ajoute le P. Pezron, que ceux qui sont dans un état bas et méprisable comme Jésus et Marie ne rougissent point; ce sera un jour le sujet de leur élévation et de leur gloire. Au contraire, que ceux qui sont riches et puissans selon le monde, et qui s'enflent vainement de leur grandeur et de leur élévation, craignent d'être un jour puissamment abaissés par ce Dieu pauvre et humble qu'ils ont tant méprisé.»

Dans la Vie de la Sainte Vierge, qui termine le xive volume de la Vie des Saints de

Butler-Godescard, il est dit, p. 441: « Ne cherchons point dans l'Évangile de grands détails sur la vie de la Sainte Vierge. Garder le silence et la retraite; sous le voile d'une vie commune, au milieu des occupations du ménage, conserver la présence de Dieu; repasser incessamment dans son cœur les paroles et les œuvres de son divin Fils: telle étoit la part qu'elle avoit choisie.» « S'il m'en souvient bien, dit Saint Bernard, « nous ne trouvons dans tout le texte des quatre « évangiles que quatre paroles de la Sainte « Vierge : la première à l'ange, et seulement « après que cet envoyé céleste lui eût déjà adressé « deux fois la parole; la seconde à Élisabeth, « lorsqu'au son de la voix de Marie Jean tressaillit « de joie dans le sein de sa mère, et qu'en ré-« ponse aux louanges de celle-ci, l'humble « Vierge prononça un cantique à la gloire du « Seigneur; la troisième à son Fils, à l'âge de « douze ans, pour lui représenter la douleur a dont elle-même et son père avoient été péné-« trés en le cherchant ; la quatrième aux noces « de Cana, d'abord à son Fils, ensuite aux ser-« viteurs, pour leur recommander de faire tout « ce que son Fils leur diroit.» Après cela, l'Écriture ne fait plus mention de la Sainte Vierge que , dans trois occasions : 1º lorsque quelqu'un dit à Jésus: «Voici votre mère et vos frères qui sont de« hors et qui vous demandent.» (S. MATTH. XII, 47; S. MARC. 111, 32; S. Luc. VIII, 20); 20 à la passion, lorsqu'elle se rendit au pied de la croix, et que le Sauveur lui adressa la parole. S. Jean, (x1x, 25 et 26) dit: «La mère de Jésus et la sœur « de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et « Marie-Madelaine se tenoient auprès de sa « croix, etc.; » 3° après l'ascension. Voy. les Actesdes Apôtres (1, 13 et 14), où il est dit : « Les « Disciples étant entrés dans une maison, mon-« tèrent dans une chambre haute où demeu-« roient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, « Barthelemi, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, « Simon appelé le Zélé, et Jude frère de Jac-« ques, qui persévéroient tous dans un même « esprit avec les femmes et Marie, mère de Jésus, « et ses frères. » Dès-lors il n'est plus question de la Sainte Vierge, et l'on ignore la date et le lieu de sa mort dont les Actes et les Epîtres ne font nulle mention. Nous dirons donc avec l'auteur de sa vie précédemment cité: « Respectons le « voile qu'il a plu à Dieu de jeter et sur la vie « et sur la mort de la mère du Seigneur. Le Ciel « seul est digne de connoître et de posséder ce tré-« sor de sainteté caché aux regards des mortels.» Passons maintenant aux portraits de la Vierge Marie que l'on prétend avoir été exécutés de son vivant.

## IIº DES PORTRAITS DE LA SAINTE VIERGE.

La tradition et les auteurs ecclésiastiques, qui n'ont écrit que d'après ce qu'elle leur a transmis, ont constamment regardé Saint Luc comme l'auteur des portraits de la Vierge Marie exécutés lorsqu'elle étoit encore avec les apôtres. Saint Luc étoit non-seulement bon écrivain, ainsi que le prouvent son Évangile et les Actes des Apôtres, mais il étoit encore médecin, qualité que lui donne S. Paul (ad Coloss. 1v, 14), et de plus bon peintre, ainsi que l'attestent plusieurs écrivains, parmi lesquels on distingue Théodore le lecteur, qui vivoit en 518 (1), Nicéphore

<sup>(1)</sup> Cependant l'auteur de la Préface sur l'Evangile de S. Luc, dans la Bible de de Vence, 4º édition, 1822, 25 vol. in-8º, tom. xxI, pag. 2, dit, en parlant de S. Luc: « Sa qualité de peintre « n'est marquée dans aucun ancien avant Nicéphore. On ne sait « ce qui a pu lui faire donner cette qualité, si ce n'est le soin « qu'il a pris de peindre dans son Evangile même le portrait de « Jésus-Christ, en relevant et faisant remarquer plusieurs traits, a plusieurs circonstances dont S. Matthieu et S. Marc n'avoient « point parlé. » Malgré cette assertion, nous persistons à croire que S. Luc a été qualifié de peintre par des auteurs antérieurs à Nicéphore, qui certainement ne l'a mentionné comme tel que d'après les renseignemens que lui auront fournis d'anciens écrivains étayés de la tradition, et entre autres Théodore le lecteur. Baillet, qu'on ne taxera certainement pas d'une aveugle crédulité dans ses Vies des Saints, s'exprime amsi, à l'article consacré à la fête de la Sainte Vierge, au 15 août : «Ce que l'on dit de l'image de « la Sainte Vierge peinte par Saint Luc, et envoyée de Jérusa-« lem, ou à un Théophile que nous ne connoissons que par Saint

Calliste (1), etc. Nous ne le considérons ici que comme peintre. On assure qu'il a laissé plusieurs portraits du Sauveur, de la Sainte Vierge, de Saint Paul et de Saint Pierre. Nous ne parlerons que de ceux de la Sainte Vierge.

Avant d'entrer dans quelques détails à ce sujet,

« Germain, patriarche de Constantinople ( Vit. S. Steph. jun. « pag. 413, edit. Jac. Loppin), ou à l'impératrice Pulchérie, « vers le milieu du ve siècle, ne seroit pas de grande considéra-« tion, si nous ne l'avions appris que par le canal d'un Nicéphore « ou d'autres témoins aussi éloignés que lui du temps de cette « princesse. Mais nous le trouvons aussi marqué dans l'histoire de « Théodore le lecteur qui vivoit au viº siècle (liv. 1, pag. 551). Son autorité peut nous suffire pour nous persuader de la vérité « d'un fait arrivé peu de temps avant lui, et dont il trouvoit en-« core les preuves dans l'église de Constantinople. » Il est vrai que Baillet ajoute : « Cette autorité de Théodore peut s'étendre et jusqu'à nous faire croire que Pulchérie reçut une image de la « Vierge que l'on attribuoit à Saint Luc; mais elle n'a point la « force de nous convaincre que l'ouvrage fût véritablement de la « main de ce Saint, parce qu'elle n'est soutenue ni de celle « d'Eusèbe, ni de celle d'aucun autre auteur dans les anciens, sans le secours desquels il ne pouvoit arriver à la connoissance « de ce qui les avoit précédés. » Cependant il falloit bien que Théodore l'eût appris de quelqu'un.

Voyez plus bas pag. 162, une note dans laquelle l'auteur de la Préface sur l'Évangile de Saint Luc, que nous venons de citer avant Baillet, prouve que S. Luc a dû connoître particulièrement la Sainte Vierge.

(1) Voici ce que dit de notre Evangéliste cet historien, liv. 11, 43: Lucas autem Antiochiæ, quæ in Cælesyria est, ortus, arte quidem medicus, sed et pingendi peritissimus, Thebis, quæ urbs septem habuit portas, ad Paulum venit;..... et un peu plus bas: Fertur is quoque primus, Christi et quæ eum ita ut Deum decebat genuit, matris, atque principum apostolorum effigiem

nous devons faire mention d'un portrait de Marie aussi ancien que ceux que l'on attribue à Saint Luc, et qui n'auroit point été exécuté par lui, mais bien par la puissance divine, imago non manufacta, et qui s'est trouvé, dit-on, peint d'une manière miraculeuse et indélébile sur une colonne de l'Église que les SS. apôtres Pierre et Jean ont bâtie à Lidda ou Diospolis, en l'honneur de la Sainte Vierge. Nous ne dissimulons point que cette relation qui provient des Grecs, et qui par conséquent est marquée au coin de cette imagination orientale si vive et si amie du merveilleux, n'inspirera pas maintenant toute la

pingendi arte adumbrasse : unde in omnem deinde habitabilem orbem tam venerandum et pretiosum opus est illatum.

M. de La Borde, dans son Essai chronologique sur l'histoire de plus de quatre-vingts peuples, fait naître Saint Luc trois ans avant Jésus-Christ; il donne les conjectures suivantes sur cet historien sacré: « Naissance de Saint Luc, évangéliste, Syrien né à « Antioche, et médecin de profession. On croit qu'il étoit parent « de Saint Paul. Saint Grégoire-le-Grand pense que Saint Luc et

<sup>«</sup> Cléophas étoient les deux disciples que Jésus-Christ joignit en « chemin pour aller avec eux à Emmaüs après sa résurrection.

<sup>«</sup> Il fut le compagnon des voyages et de la prédication de Saint « Paul, et mourut à quatre-vingt-quatre ans; mais on ne sait où « ni de quelle manière. Il ne faut pas le confondre avec un Saint

Luc dont on montre de prétendus portraits de la Sainte Vierge.»

Nous ignorons où M. de La Borde a puisé ce dernier renseignement qui admet deux personnes distinctes sous le nom de S. Luc; cependant tous les auteurs anciens, tous les manuscrits grecs et latins, d'accord avec la tradition, ont toujours vu dans Saint Luc, eelui auquel on attribue les portraits de la Sainte Vierge.

confiance que son auteur a sans doute trouvée chez ses contemporains; mais nous nous reprocherions de l'omettre dans un opuscule destiné à faire connoître tout ce qui regarde les portraits de la Sainte Vierge. Voici notre autorité.

Dans le viire volume de Lambecius, renfermant la notice des manuscrits grecs de la Bibliothèque impériale de Vienne, dont nous avons déjà eu occasion de parler (V. ci-dessus p. 51), on trouve, col. 682, la notice du xxxie manuscrit, contenant différens traités dont le treizième, col. 691, composé de quinze feuillets à deux colonnes, est ainsi annoncé et analysé par Lambecius.

« Anonymi alicujus incerti autoris Commentarius historicus de imagine beatissimae Virginis Deiparae, quam S. Germanus patriarcha constantinopolitanus in sacro suo itinere hierosolymitano ex ejusdem Sanctissimae Virginis archetypa imagine non manufacta, columnae templi, à sanctis apostolis Petro et Joanne Lyddae sive Diospoli in Palæstind in honorem ipsius adhuc superstitis extructi, vivis coloribus divinitus impressa, curavit in tabula quadam depingi: quaeque circa finem imperii Leonis Isaurici, cùm à supra laudato S. Germano, jam morti vicino, ob persecutionem iconomachicam alto mari imposita esset, miraculo prorsus

stupendo Constantinopoli Romam transnatans, pervenit ad papam Gregorium tertium; et similiter post integros centum annos, cum supra memorata persecutio cessasset, sub imperatrice Theodora, imp. Theophili vidua, eodem miraculoso transnatationis modo ultro ac sponte sud remigravit Roma Constantinopolim; ideoque ibi, in celeberrimo Chalcopratiano collocata, et Romaia sive Romana cognominata, summam venerationem et solemnem memoriae reditus sui celebrationem quotannis die octavo septembris promeruit.»

Traduction littérale.

« Commentaire historique d'un auteur ano-« nyme sur un portrait de la bienheureuse « Vierge, mère de Dieu, que Saint Germain, « patriarche de Constantinople (1), lors de son « saint voyage à Jérusalem, fit peindre, d'après « le tableau original, rendu avec les plus vives « couleurs sans qu'aucun peintre y eût mis la « main (2), sur une colonne de l'église bâtie

<sup>(1)</sup> Saint Germain passa de l'évêché de Cyzique au patriarchat de Constantinople l'an 714. Ayant soutenu le culte des images, il abdiqua vers 730, et en outre fut déposé par l'impie Léon l'Isaurique. Il mourut en 740.

<sup>(</sup>a) Il faudroit donc que ce portrait eut été imprimé miraculeusement sur cette colonne, car l'expression non manufacta signifie bien à Deo picta. On prétend, et ce sont toujours les Grecs,

« par les SS. apôtres Pierre et Jean, à Lydda ou « Diospolis, en l'honneur de la Sainte Vierge « qui vivoit encore (1). Ledit St. Germain, peu « avant sa mort, ayant porté ce portrait (la « copie) en pleine mer pour le mettre à l'abri « de la persécution des Iconomaques vers la fin

que Julien l'apostat fit tout son possible pour effacer cette image et la détruire, mais qu'il ne put en venir à bout. Toutes ces relations miraculeuses ne seroient-elles pas la suite de la terrible guerre qui eut lieu entre les partisans des images et les Iconomaques?

(t) Cette érection d'une église en l'honneur de la Vierge et de son vivant par les Apôtres Saint Pierre et Saint Jean, nous paroît un fait plus qu'apocryphe. Les Apôtres pouvoient bien fonder des églises, c'est-à-dire établir et constituer des réunions de Chrétiens; mais bâtir un temple en l'honneur de la Vierge encore vivante, cela eût trop ressemblé à ce que les païens faisoient pour leurs empereurs et impératrices. On peut donc ne pas croire à cette érection d'un temple matériel de la part des Apôtres. Il en est sans doute de même d'une autre église qu'une ancienne tradition dit avoir été bâtie tout près de Lydda par Enée, ce paralytique guéri par Saint Pierre ( Act. Apost. xx). On rapporte qu'une contestation s'étant élevée entre les Chrétiens et les Jaifa et Ethniques qui vouloient s'emparer de ce saint lieu, tout-à-coup l'image de la Vierge y apparut et donna gain de cause aux Chrétiens. Quelle confiance méritent de pareils récits!

Nous pensons qu'il n'y a guère eu d'autres églises fondées en Asie du temps des Apôtres, que les sept primitives dont parle Saint Jean dans son Apocalypse, 1, 11, et qui sont celles d'Ephèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, et de Laodicée; et encore ajouterons-nous que ces églises étoient sans doute plutôt des réunions de Chrétiens, sous des pasteurs qui leur étoient particuliers, que des édifices pour les contenir.

« du règne de Léon l'Isaurique (1), il arriva que cette image se confia d'elle-même aux flots par un miracle étonnant, et se rendit en nageant, de Constantinople à Rome, auprès du pape Grégoire III (2). Puis, après cent ans révolus (3), lorsque la persécution des Iconomaques cessa sous l'impératrice Théodora, veuve de l'empereur Théophile, cette même image revint toujours miraculeusement sur les flots, de Rome à Constantinople. C'est pourquoi l'on célèbre très solennellement, le 8 septembre de chaque année, le retour de cette image surnommée la Roméia ou la

<sup>(1)</sup> Léon l'Isaurique parvint à l'empire le 25 mars 717. Il fut très cruel. N'ayant pu faire partager sa fureur contre les images, aux gens de lettres chargés du soin de la bibliothèque publique à Constantinople, il les fit enfermer dans cette bibliothèque entourée de bois sec et de matières combustibles, et y fit mettre le feu. Des médailles, des tableaux sans nombre, et plus de 30,000 volumes, périrent dans cet incendie. Le barbare fut excommunié par Grégoire II et Grégoire III. Il équipa une flotte pour se venger du Pape. Mais elle fit naufrage dans la mer Adriatique, et il mourut peu de temps après, le 18 juin 741.

<sup>(2)</sup> Grégoire III fut élu le 16 février 731; il est mort le 28 novembre 741.

<sup>(3)</sup> C'est-à-dire depuis l'an 740 jusqu'à l'an 842; l'empereur Théophile mourut le 20 ou le 30 janvier de cette dernière année. L'empereur Michel, surnommé Méthyste ou le Buveur, succéda à son père, sous la tutèle de Théodora sa mère, qui, avec Méthodus, patriarche de Constantinople, remplaçant le patriarche Jean hérétique, rétablit le culte des images qui dès-lors a toujours subsisté.

« Romaine, et qui est placée dans la superbe « église de Marie, dite la Chalcopratienne. »

On voit que l'original de cette image, qui tient tant du merveilleux, n'a point été fait par Saint Luc, et que la copie exécutée par ordre de Saint Germain, et dont les voyages maritimes ne sont pas moins merveilleux, date d'à-peuprès 720. Il est présumable que par la suite des temps elle aura été transportée de nouveau de Constantinople à Rome.

On a beaucoup parlé du fameux portrait de la Sainte Vierge, connu sous le nom de Notre Dame d'Edesse, si renommé dans l'antiquité ecclésiastique, et ainsi nommé parce qu'il étoit d'abord dans l'église de cette ville en Mésopotamie. Il n'a point été fait par Saint Luc. Quoiqu'on lui donne une origine miraculeuse, n'étant pas peint, assure-t-on, de main d'homme, il ne doit pas être confondu avec le précédent; et nous pensons que ce pourroit bien être celui dont nous avons dit ci-devant un mot, pag. 50: Si cela est, ce portrait de Marie seroit le plus ancien de tous. Quoi qu'il en soit, cette Notre-Dame d'Edesse est ce portrait que Codin soutient avoir été transporté à Constantinople par ordre de Constantin-le-Grand, pour être déposé dans une église qu'il avoit bâtie. Mais on croit bien que ce Codin, historien du xye

siècle, aura confondu, dans son récit hasardé, ! Constantin-le-Grand du Ive siècle, avec Constantin Porphyrogenète du xe. Au reste, on a vu ; plusieurs autres portraits, ayant des prétentions à une origine aussi ancienne; l'un dans une église près de Cyzique, l'autre à Thessalopique, et d'autres encore ailleurs. Il y a même des écrivains qui soutiennent que le véritable a été transporté, non pas à Constantinople, mais direc- : tement d'Edesse à Rome, où il est encore au- : jourd'hui et où on l'honore le 2 juin, anniversaire de sa translation. On voit combien toutes ces narrations doivent inspirer peu de confiance. sur-tout si l'on y ajoute un prétendu colloque entre Saint Alexis et cette image que l'on fait parler.

Revenons aux portraits de la Sainte Vierge faits par Saint Luc (1). L'auteur anonyme du

<sup>(1)</sup> Il est très présumable que S. Luc a connu particulièrement la Sainte Vierge. Voici ce qu'en dit l'auteur de la *Préface sur* l'Évangile de S. Luc, que nous avons cité dans une note précédente (pag. 154):

<sup>«</sup> Les particularités de la vie de la Sainte Vierge et de l'enfance de Jésus-Christ, que S. Luc nous a conservées; le cantique de Marie, et les répouses qu'elle fit à l'Ange; le détail de son voyage vers Elisabeth et Zacharie, et ce que l'Evangéliste remarque qu'à mesure qu'il arrivoit quelque chose de nouveau au Sauveur, elle conservoit tout cela dans son cœur; touts ces choses ont fait croire que S. Luc avoit connu particuliéme rement la Sainte Vierge et appris de sa bouche plusieurs cir-

Commentaire historique que nous venons de citer, n'a pas manqué d'en parler. Il est aussi prolixe que crédule.

Il commence par raconter qu'après l'ascension du Sauveur, la Vierge Marie se retira chez les apôtres Saint Pierre et Saint Jean, chez l'un comme étant la base, le fondement de l'Eglise de son Fils Jésus-Christ, tanquam fondamentum Filii sui Christi ecclesiae; et chez l'autre, comme étant son fils selon la grâce, et celui auquel Jésus-Christ sur la croix l'avoit particulièrement recommandée, tanquam filium suum secundum gratiam, et cui specialiter à Christo moribundo commendata esset. Ensuite il annonce que peu de temps après, Saint Luc, l'Evangéliste, fit le portrait de la bienheureuse Vierge mère de Dieu, et que le lui ayant

constances de sa vie et de celle de Jésus-Christ. Il rapporte beaucoup de faits déjà mentionnés dans S. Matthieu et dans S. Marc;

mais il en ajoute aussi beaucoup d'autres dont ces évangélistes

<sup>«</sup> n'avoient point parlé. Si l'on excepte dans son Evangile le « seul verset 18 du chapitre xvi, tout ce qui se trouve renfermé

e depuis le verset 51 du chapitre ix jusqu'au verset 14 du chap.

<sup>«</sup> xviii, n'est rapporté que par lui. »

Disons de plus que S. Luc a beaucoup vécu avec les Apôtres, particulièrement avec S. Paul; que la Sainte Vierge, aussitôt après la passion de son Fils, s'est retirée chez les Apôtres, soit à Jérusalem, soit à Ephèse; et qu'elle y est restée jusqu'à sa mort; rien ne répugne donc à croire que S. Luc a été admis dans cette sainte société, et qu'il a souvent eu le bonheur de voir la Mère du Sauveur et de converser avec elle.

montré après l'avoir fini, elle lui dit: Ma grâce est attachée à ce portrait, gratia mea cum ipsâ (imagine). Nous allons voir qu'il est question de ce même tableau dans plusieurs ouvrages.

L'auteur d'une Épître synodale (1), adressée, en faveur du culte des images, à l'empereur Théophile, par les trois patriarches (Job, celui d'Alexandrie; Christophe, celui d'Antioche (2); et Basile, celui de Jérusalem), s'exprime ainsi: Etenim divinus Apostolus ac Evangelista Lucas divinam et venerandam castissimae Dei genitricis Mariae, adhuc in carne Hierosolymis viventis, atque in sancta Sione commorantis, imaginem pictoriis (colorum

<sup>(1)</sup> Le P. Fr. Combesis, dominicain, a donné cette épître tout entière, en grec, dans son Originum rerumque Constantinopolitanarum manipulus. Parisiis, 1664, in-4°; il y a ajouté une traduction latine de sa façon, que Lambecius traite fort mal, cum versione sud, dit-il, more solito passim inepta et vitiosa, edidit. Constantin Porphyrogénète a fait mention de cette épître dans son Oratio historica de imagine Christi Edessena, non manufacta, qui est aussi traduite en latin dans le même Recueil du P. Combesis. (Voy. ci-devant, pag. 52).

<sup>(2)</sup> Il est question de cette Épître synodale, et de ces trois patriarches dans le Commentarius historicus cité plus haut; mais l'auteur anonyme fait Christophe, patriarche d'Alexandrie, et Job, patriarche d'Antioche. Quoi qu'il en soit, Saint Germain, comme nous l'avons vu précédemment, étoit patriarche de Constantinople. Ainsi, Alexandrie, Antioche, Jérusalem et Constantinople formoient les quatre grands patriarcats de l'Orient; il y avoit encore celui d'Aquilée.

et cerae) mixturis in tabula formavit, velut in speculo eam relinquens contuendam posteris. Cùmque hanc ipsi ostendisset, ipsa ei dixit: Gratia mea cum illa erit. « Le saint « apôtre et évangéliste Luc a fait, avec la ma-« tière mélangée dont se servent les peintres « (la cire fondue avec les couleurs), le divin « et vénérable portrait de la très chaste Marie « mère de Dieu, pendant qu'elle étoit encore à « Jérusalem, demeurant dans la sainte Sion. Et « il a fait ce portrait, afin que la postérité y « pût contempler les traits de Marie, comme « dans un miroir. Et lorsque Saint Luc eut « montré son travail à la Sainte Vierge elle-« même, elle lui dit: Ma grâce sera toujours « avec cette image. »

Saint Jean Damascène, édition de Lequien, tom. 1, pag. 618, dit: Nonne sanctus evangelista ac apostolus Lucas pretiosam intemeratissimae semperque virginis Mariae imaginem pinxit, et ad Theophilum misit? « Le saint évangéliste et apôtre Luc n'a-t-il pas « fait le précieux portrait de la très pure et tou- jours vierge Marie, et ne l'a-t-il pas envoyé « à Théophile? »

Nicéphore Calliste (Hist. eccl. xv, 14), nous apprend que l'impératrice Pulchérie fit construire à Constantinople trois églises en l'hon-

neur de la Sainte Vierge, dont l'une est in Chalcopratiis, sacri loculi nomen habens; elle y déposa comme un trésor la ceinture de la Sainte Vierge, in hoc veluti thesaurum Dei genitricis deposuit zonam (1). La seconde église, située in via ducum, est célèbre par le portrait de la Sainte Vierge, que cette impératrice y plaça. Ce portrait est celui qui lui fut envoyé d'Antioche. Saint Luc l'avoit peint luimême du vivant de Marie et en sa présence; la Sainte Vierge y attacha des grâces : Secundum templum viae ducum est ubi Antiochia missum Verbi matris imaginem dedicavit, quam divus apostolus Lucas suis ipse manibus depinxit, illd adhuc vivente, et tabulam ipsam vidente gratiamque adeo illi formæ suae immittente. Haec imago primùm in loco, qui Tribunal dicitur, fuit, ubi ea quae nunc quoque fiunt, miracula peracta sunt, etc. La troisième église (celle de Blaquernes), beaucoup plus riche et plus belle que les deux autres, n'ayant aucun rapport à notre objet, nous n'en dirons rien, sinon que c'étoit celle où l'impératrice fit déposer la robe de la Sainte Vierge (2).

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus, la note 2, pag. 146.

<sup>(2)</sup> Baillet, dans sa Vie des Saints, au 15 août, col. 213, loc. cit., parle aussi de ces trois églises et de l'image en question.

Siméon Métaphraste, dans son commentaire sur la vie de Saint Luc, dit: Hoc autem inter caetera, gratissimum est quod (idem S. Lucas) ipsum quoque typum assumptae humanitatis Christi mei, ac signum ejus, quae illum pepererat, et assumptam humanitatem dederat, primus cera ac coloribus pingens, ut ad haec usque tempora in imagine honorarentur tradidit; tanquam non satis existimans, nisi etiam (quod ferventis amoris indicium est) per imaginem ac typum versaretur cum iis quos diligit. On voit que ce n'est pas sans motifs que l'on a donné le surnom de Métaphraste à ce Siméon, car com-

<sup>«</sup> Cette religieuse princesse (Pulchérie), dit-il, bien avertie « sans doute que jusqu'alors ce n'étoit point la coutume de bâtir

<sup>«</sup> des églises sous le nom des Saints, à moins que ce ne fût sur leur

<sup>«</sup> tombeau, ou que l'on n'y fît mettre leur corps ensuite, avoit es-

a péré d'abord pouvoir enrichir ces trois belles églises des reli-

<sup>«</sup> ques de la Sainte Vierge. N'ayant pu réussir ( puisque le corps

 <sup>■</sup> de Marie étoit au ciel), elle tâcha d'y suppléer, dit-on, en y
 ■ faisant venir ses habits ou d'autres choses qui avoient eu rap-

er port à son corps. L'église de Blaquernes eut donc sa robe;

celle de Chalcopratée eut sa ceinture; mais on donna à celle

<sup>«</sup> d'Hodégétrie ( ou des Hodegues , c'est-à-dire des guides ), son

<sup>«</sup> image que l'on prétendoit être la première qui eût été tirée, et

<sup>«</sup> qu'on disoit même être de la main de Saint Luc. »

Le même Baillet donne aussi des détails sur la robe de la Sainte Vierge, col. 207; sur sa ceinture, col. 208; sur ses chemises, col. 209; sur son anneau, col. 210; sur son tombeau, col. 211; enfin sur ses images, col. 213.

bien de mots pour nous dire que Saint Luc a fait les portraits de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge. Si du moins il s'étoit contenté de paraphraser les récits dans son recueil des vies des Saints, mais il les a remplis de fables ridicules et de détails merveilleux qui en font plutôt un roman qu'une histoire. Il est vrai que l'auteur est né au dixième siècle, époque où la saine critique n'existoit pas, et ne pouvoit mettre un frein ni à la crédulité, ni à l'enthousiasme, deux excès assez communs chez les Grecs.

Le Ménologe de l'empèreur Basile, compilé en 980, parle de Saint Luc au 10 octobre, et l'appelle professione medicus et pictor; mais le Synaxarium graecum in Menaeis, qui n'est pas toujours d'accord avec ce Ménologe de Basile, sur les particularités relatives à Saint Luc, s'étend davantage sur la profession de cet apôtre qu'il dit, arte medicus, et pictoriam scientiam apprimè callens; puis plus loin il ajoute: Aiunt autem, ipsum primum imaginem sanctae Dei genitricis in ulnis ferentem Dominum nostrum Jesum-Christum, pictoria arte de cerá depinxisse, et alias item duas. Quumque eas Apostolus Matri Domini obtulisset, num gratum hoc ei esset : ipsam dixisse : Gratia ejus qui ex me genitus est, per me sit cum illis. Simi-

liter et sanctorum Apostolorum principumque eorum sanctas imagines. Exinde vero in universum terrarum orbem fuisse invectum bonum, pium, ac pretiosum istud opus. « On rapporte que Saint Luc est le premier qui « ait peint à la cire la très sainte Mère de Dieu, « portant sur son bras l'enfant Jésus ; et qu'en-« suite il fit deux autres tableaux semblables; « et lorsqu'il les eut présentés à la Sainte Vier-« ge, pour voir si ce travail lui plaisoit, elle lui « dit : Que la grâce de mon Fils, par mon in-« tercession, accompagne ces tableaux. Il pei-« gnit également les Apôtres et les principaux « d'entre eux ( sans doute Saint Pierre et Saint « Paul ). C'est delà que s'est répandu sur toute « la terre cet excellent, pieux et précieux tra-« vail. » L'auteur qui nous fournit ces extraits (Asseman), dit après ces citations : Haec videntur partim ex Theodoro lectore, partim ex Nicephoro desumta, quemadmodum fusius sermo erit, ubi de sacris Deiparae imaginibus. Interim notanda est Basiliani Menologii auctoritas, in quo Sanctus Lucas et medieus et pictor dicitur : id enim circa ann. 980, quo Menologium ipsum est depictum, communiter ab omnibus pro certo habitum fuisse, constat.

Théophane le Potier, archevêque de Tauro-

mine en Sicile (au x11e siècle), Theophanes Cerameus, archiepiscopus Tauromenitanus, fait aussi mention du portrait de la Vierge peint par Saint Luc, dans sa vingtième homélie in dominicam orthodoxiae de sanctis imaginibus. (Ses homélies ont été imprimées, gr. lat., à Paris, en 1644). Quin etiam Lucas, inquit, elegans ille evangelista, Deiparae imaginem cera et coloribus pinxit, sacris ulnis Dominum gestantis, quae usque ad hodiernum diem Constantinopoli adservatur. « Bien « plus, dit-il, Saint Luc, cet élégant évangé-« liste, a fait, en cire et en couleurs, le por-« trait de la Mère de Dieu, portant Notre Sei-« gneur dans ses bras sacrés; et l'on conserve « encore aujourd'hui cette image à Constanti-« nople. »

Le P. Jacq. Gretzer, jésuite, dans son Syntagma de imaginibus non manufactis, deque aliis à S. Luca pictis, c. 18, n'a pas fait preuve d'érudition, quand il a cru, d'après les passages du Ménologe et de Théophane, rapportés ci-dessus, que Saint Luc avoit fait avec de la cire des portraits de la Vierge en relief; et il ajoute: «Jamais on n'a dit que Saint Luc ait été sculpteur, on lui a toujours donné « la qualité de peintre. » Cela est très vrai; et les expressions employées dans le Ménologe,

et par Théophane, sur lesquelles le P. Gretzer fonde son observation, ne peuvent donner à entendre que Saint Luc a travaillé en relief: Imaginem pictorid arte ex cerd formasse, et imaginem cerd et coloribus pinxit, significient chez les anciens, peindre à la cire, comme chez les modernes on dit peindre à l'huile. Si le P. Gretzer avoit été plus instruit de la pratique des arts du temps des Romains, il auroit su que, ne connoissant point l'usage de l'huile, les artistes peignoient à l'encaustique, c'est-à-dire avec des couleurs dans la préparation desquelles il entroit de la cire très liquésée par le moyen de la combustion (1).

<sup>(1)</sup> Mais comment les anciens opéroient-ils ce mélange des couleurs avec la cire? Voilà ce que l'ou ignore; car réduire la cire à un état de fluidité comme l'huile, et la maintenir dans cet état, ne paroît pas une chose facile. Cependant il n'y a pas de doute que les anciens en venoient à bout; mais c'étoit probablement en employant le feu pour étendre, fondre et fixer les couleurs au moyen de la cire.

On croit que l'origine de la peinture à l'encaustique remonte aux Egyptiens; du moins on en juge par les bandelettes et les enveloppes de leurs momies, peintes de cette manière. Il est présumable que cet art aura passé de l'Egypte dans la Grèce où îl a été cultivé par les Praxitèle, les Polygnote, les Nicanor de Paros, les Lysippe, etc. On voit par les poésies d'Anacréon que cette peinture étoit la seule en usage de son temps. Les Grecs l'auront communiquée aux Romains. Varron, Vitruve et Pline nous ont transmis quelques détails à cet égard. Pline sur-tout, dit que l'on employoit la cire et le feu; mais il se tait sur la manière

Saint Jean Chrysostôme, dans son homélie Quòd veteris et novi Testamenti sit unus legislator, appelle très bien cette peinture, picturam cera perfusam, c'est-à-dire couleurs étendues par le moyen de la cire. Le P. Fr. Scorsus, dans ses notes sur Théophane, dit que sans doute

dont on opéroit : cela donneroit à penser qu'elle étoit si simple qu'il n'a pas jugé à propos d'en faire mention, et qu'elle étoit très répandue chez les peuples soumis aux Romains; les tableaux attribués à Saint Luc en font foi. Elle a été en usage jusqu'au sinième siècle; dès-lors elle s'est perdue.

Il seroit bien à désirer qu'il nous fût resté quelques tableaux des anciens, exécutés à l'encaustique. Cela eût pu jeter quelque lumière sur les procédés qu'ils employoient; mais on croit qu'il ne nous en est parvenu aucun. « Cependant on a découvert, il y a quelques années, dit M. Champollion Figeac, ( Résumé d'ar-« chéologie, Paris, 1825, 2 vol. in-32, fig., tom. 1, pag. 174), « dans les environs de Rome, un portrait de Cléopâtre, peinte « en buste à l'encaustique, de grandeur naturelle, et sur une « ardoise. Cet ouvrage a été apporté à Paris; et les opinions des « savaus ont été très partagées sur son époque. Les uns le consi-« déroient comme un tableau réellement antique, et un exemm ple précieux de la peinture à l'encaustique, ce que la fidélité « du costume égypto-grec sembloit confirmer; d'autres n'hési-« toient pas à l'attribuer à un artiste du siècle de la renaissance « des arts en Europe. Enfin, un Allemand a prétendu tout ré-« cemment que ce portrait est l'ouvrage de Timomachus de By-« zance, contemporain de la reine d'Egypte. De ces sentimens si « opposés, la critique tirera peut-être un jour d'autres lumières a et quelque certitude. »

En attendant, on peut consulter, sur la peinture des anciens, R. P. Jul. Cæs. Bulengeri, S. J., opusculum de Picturd et plastice, sive statuarid, lib. 1, cap. 6 et 7.—Cl. Salmazii exercitationes plinianæ in Caii Julii Solini polyhistoriam, t. 1, pag.

Saint Luc a fait des portraits de la Vierge enrelief avec de la cire, et des portraits en couleur sur toile; erreur semblable à celle du P. Gretzer.

Nous venons de voir que beaucoup d'auteurs ont fait mention d'un portrait de la Sainte

231-232. MM. de Caylus et Majault ont donné en 1755 un Mémoire sur la peinture à l'encaustique et sur la peinture à la cire. Il y en a une édition de Genève, 1780, in-8°. Après lui, l'abbé Requino, Lorgna, Bachelier, Muntz, Astori, etc., ont fait beaucoup de recherches pour retrouver les procédés des anciens. La difficulté étoit de rendre la cire assez fluide pour être mêlée avec les couleurs. Les uns ont voulu ajouter du mastic et des gommes pour la rendre plus soluble dans l'eau; les autres de l'alkali qui en formoit un savon. Mais il est douteux que ces procédés approchent de celui des anciens. Fabroni s'est flatté d'avoir résolu ce problème dans un Mémoire publié en 1797, sous le titre de Antichità, vantaggi e metodo della pittura incausta.

L'encaustique a un avantage considérable sur toute autre espèce de peinture; elle réunit à l'éclat, à la fraicheur de la peinture en détrempe, l'harmonie et le moelleux de la peinture à l'huile. Elle a un ton mâle qui manque à cette dernière, une vigueur et une solidité auxquelles la détrempe ne peut jamais atteindre. Elle est plus propre à résister aux ravages du temps et à l'influence des événemens qui détruisent toute autre espèce da peinture.

Nous avons vu au musée de D.... de petits paysages forts jolis « exécutés par feu M. H..., ancien directeur de cet établissement. Ils avoient et ont encore toute la fraîcheur de la détrempe et la solidité, quant aux couleurs, d'une peinture à l'huile. M. H... nous a assuré qu'il les avoit exécutés sans huile et par un procédé particulier dont il se disoit l'inventeur. Nous avons respecté son secret; mais nous croyons que ce sont des peintures à l'encaustique.

· Vierge, qu'ils attribuent à Saint Luc, comme peintre : résumons en peu de mots l'histoire de ce portrait. On prétend qu'il avoit d'abord été gardé dans la ville d'Antioche, et que c'est de là que l'impératrice Eudocie, femme de Théodose le jeune, étant en Palestine auprès de Juvénal, patriarche de Jérusalem, l'envoya à sa belle-sœur Pulchérie, à Constantinople, avec d'autres raretés (1). Il fut dans une telle vénération pendant tout le règne des empereurs de Constantinople, qu'on le portoit en triomphe dans les grandes pompes, et même quelquefois dans les armées pour encourager les soldats et intéresser la Sainte Vierge à la victoire. Il resta, dit-on, à Constantinople au-delà même de la prise de cette ville par les Français (en 1204); mais on doute si c'est celui qu'ils prirent dans le combat, que Baudouin de Flandres vouloit envoyer à Citeaux, et que le doge Henri Dandolo fit néanmoins transporter à Venise. où l'on dit qu'il est resté jusqu'à nos jours. La raison de ce doute est que ce portrait se

<sup>(1)</sup> Nous avouons que le détail de ces raretés pourroit contribuer à rendre cette narration très suspecte, car on les fait consister dans du lait de la Sainte Vierge, son fuseau on sa quenouille, et les langes de l'Enfant Jésus. Nicéphore, qui nous donne cette énumération, liv. xv, c. 14, a souvent sacrifié à la crédulité et au goût de son siècle pour le merveilleux.

trouva encore à Constantinople lorsque la ville fut prise par les Turcs (le 29 mai 1453). On l'avoit seulement transporté de l'église Notre-Dame-des-Guides dans celle du Tout-Puissant, et de là dans le monastère de Chora. D'ailleurs, pour empêcher qu'on ne l'emportât ou à Venise, ou en France, comme on l'avoit essayé plusieurs fois, il avoit été souvent mis secrètement dans le palais même des empereurs. On ne peut pas se dissimuler qu'il y avoit une espèce de superstition chez les Grecs à regarder ce portrait comme le palladium de la ville; de même que leurs ancêtres, pendant le paganisme, regardoient l'image de Pallas comme le palladium de Troyes; aussi le pape Innocent III (1198-1216) fut obligé de déclarer publiquement qu'il ne pouvoit approuver l'opinion des Grecs qui pensoient que « l'esprit de la Sainte « Vierge résidoit dans ce portrait qu'on « disoit peint de la main de Saint Luc. » (Innoc., liv. 1x, ep. 291.) Enfin le sort de ce fameux portrait fut, après la ruine de l'empire grec (en 1453), tel qu'on devoit s'y attendre de la part des Turcs. Dans le saccagement de Constantinople il fut pillé avec les ornemens et les richesses dont il étoit accompagné. On arracha de la bordure l'or, les diamans et les autres joyaux qui l'enrichissoient; puis on le traîna

ignominieusement par les rues, le foulant aux pieds, et on finit par le mettre en pièces. Telle est l'histoire de ce portrait objet d'une si grande vénération chez les Grecs.

Jusqu'ici nous avons vu les auteurs dont nous avons ci-devant rapporté des passages, ne citer qu'un tableau de la Sainte Vierge exécuté par Saint Luc, excepté cependant le Ménologe grec qui annonce que cet évangéliste a fait deux copies de son tableau original. Nous allons voir maintenant que ces divines peintures se sont multipliées chez les modernes, ou du moins qu'on en connoît plus que les écrivains des siècles antérieurs n'en ont mentionné.

Paul Aringhi, dans sa traduction latine et ses commentaires de la Roma sotteranea de Jac. Bosio, Romae, 1651, 2 vol. in-fol., lib. 111, c. 41, assure que l'on a trouvé à Rome, dans un souterrain, près de l'église Sainte-Marie, dite in via lata, une ancienne inscription où il est dit d'un portrait de la Sainte Vierge, que c'est un des sept qui ont été peints par Saint Luc, una è septem à Luca depictis (1).

<sup>(1)</sup> B. Montfaucon se contente de dire à ce sujet, dans son Diarium italicum, Parisiis, 1702, in-4°, pag. 239, parlant de cette église de Sainte-Marie in via lata: « In altari tabella consepicitur, S. Luca, ut quidem aiunt, artifice. » Rien de plus L'auteur de l'Itinéraire de Rome, Rome, 1792, 2 vol. in-12, tom.

On connoît encore trois ou quatre autres portraits semblables, dont le principal a été placé par le pape Paul V (1605-1621), dans l'église de S<sup>te</sup>-Marie-Majeure. La Sainte Vierge y est représentée portant l'enfant Jésus sur son bras (1).

C'est sans doute aussi l'un de ces portraits

Cette image est bien celle dont parle Montsaucon dans son Diarium, pag. 106. Il s'exprime ainsi relativement à la basilique de Sainte-Marie-Majeure: Ibi visitur famosa illa B. Virginis cum puero Jesu imago, pictore, aiunt, S. Luca. Puis il ajoute: Septem, ni fallor, hujus modi tabellæ, in variis urbis ecclesiis, eodem artisice, comparent, omnes ex Græcid comportatæ. In Calendariis et Menæis Græcorum haud infrequens imaginum B. Virginis S. Luca pictore mentio. In bibliothecd RR. PP. S. Basilii, martyrologium extat decimo circiter seculo exaratum,

<sup>1,</sup> pag. 80, n'en dit pas davantage; il parle « du grand autel de « cette église, orné de marbres précieux, où l'on vénère une « image de N. D., que l'ou dit peinte par Saint Luc. » Le même auteur, pag. 69, à l'article d'une autre église, nommée simplement Sainte-Marie in via, annonce une image de la Vierge que l'on conserve dans la première chapelle à droite où existe encore le puits dans lequel on la trouva au xiiie siècle; mais il ne dit pas que cette image soit de Saint Luc.

<sup>(1)</sup> M. Vasi, auteur de l'Itinéraire de Rome, dont nous vemons de parler, n'a pas oublié cette image, à l'article de l'église
de Sainte-Marie-Majeure. « Le bel autel de Notre-Dame (dans
« la somptueuse chapelle Borghesienne), dit-il, est décoré de
« quatre colonnes cannelées de jaspe oriental, avec des bases et
« des chapiteaux de bronze doré qui soutiennent un entablement
« dont la frise est d'agate, ainsi que les bases des colonnes. Au
« milieu d'un champ de lapis-lazuli est placée l'image de la Sainte
« Vierge, que l'on dit peinte par Saint Luc; elle est entourée
« de pierres précieuses, et soutenue par quatre Anges de bronze
« doré. »

qui se trouve dans une chapelle de l'église de Bari, au royaume de Naples, où il a été exposé avec la plus grande solennité.

Plusieurs autres portraits (des copies sans doute), sont encore cités par Baillet, Vies des Saints, au 15 août, à l'article Des premières images de la Sainte Vierge auxquelles on a rendu quelque culte : l'un à Notre-Dame de la Garde, près de Bologne, en Italie; l'autre en Pologne, dans une église à dix-huit lieues de Cracovie; un troisième que l'on disoit avoir existé jadis à Notre-Dame de Talant, près Dijon en Bourgogne (1); un quatrième à Naples, dans une très ancienne église de la Vierge, appelée Sainte-Marie-Majeure, comme celle de Rome dont nous venons de parler; un cinquième en Sicile, sous le nom de Notre-Dame-des-Guides,

ubi celebrantur imagines hujusce modi. C'est le Ménologe greu de 980, dont nous avons parlé précédemment, pag. 168.

Le P. Barlette, dans un de ses sermons, qui tous sont fort singuliers (serm. du 5° dim. du Carême), dit: « Lucas tres fecilimagines (B. Virginis Maries), unam Romæ, aliam Loreto, aliam Bononiæ.» Voilà donc encore trois portraits de la Vierge, faits par Saint Luc, l'un à Rome, l'autre à Lorette, et le troisième à Bologne. Nous en avons déjà parlé, pag. 145; mais quelle consiance peut inspirer une citation du P. Barlette?

<sup>(1)</sup> Quoique résidant à Dijon depuis seize ans, nous n'avons point entendu parler de cette Notre-Dame de Talant. Nous ne connoissons que deux images en relief de la Sainte Vierge qui sont en grande vénération dans le pays. L'une nommée Notre-

sans doute pour donner à penser qu'elle venoit de Constantinople; elle est vêtue à la grecque, les mains croisées sur la poitrine; un sixième en Bavière, etc., etc.

On peut encore consulter sur les portraits de la Sainte Vierge, exécutés par Saint Luc, Jos. Sim. Assemani Kalendaria ecclesiae universae, etc. Romæ, 1755-57, 6 vol. in-4°, ad 18 octob., tom. v, pag. 306. Il en est également question dans l'ouvrage de Jean Nicolai, intitulé: Disquisitio de nimbis antiquorum, imaginibus Deorum, imperatorum olim, et nunc Christi, Apostolorum, Mariae capitibus adpictis, etc. Ienæ, 1699, in-12.

Montfaucon nous raconte, dans son *Diarium* italicum, pag. 445, qu'il a vu dans une chapelle de l'église Sainte-Marie-Majeure de Verceil, une

Dame d'Étang, découverte en 1435, sur la montagne dite alors Côte-d'Etang, à deux lieues de Dijon; elle est maintenant déposée dans l'église d'un village voisin appelé Velars. Le R. P. Dejoux, minime, a donné l'Histoire de la découverte de cette image, Dijon, 1727, in-12 de 128 pages. L'autre image, nommée Notre-Dame de Bon Espoir, est très ancienne; on ignore son origine. Elle est dans l'église Notre-Dame de Dijon. On lui rend un culte particulier de reconnoissance, la ville ayant reçu des marques de la protection que la Sainte Vierge sui a accordée relativement à cette image. M. l'abbé Gaudrillet a donné l'Histoire de Notre-Dame de Bon Espoir, en 1733. Elle a eu trois éditions; la dernière, publiée par M. Noellat, est de 1823, in-12 de 200 pages.

image de la Sainte Vierge portant l'enfant Jésus, qui a été faite, dit-on, par Sainte Hélène elle-même, la mère de Constantin. On voit sur la robe de l'enfant les chiffres suivans: VHS, IHS, inscrits par-ci par-là.

Il faut avouer que si tous ces tableaux sont bien conservés, ce ne peut être que par un grand miracle; mais ici le doute est permis; la haute antiquité qu'on leur assigne n'est point un article de foi; et nous pensons qu'on ne seroit point coupable en présumant que la plupart ont été renouvelés, et peut-être plusieurs fois. Au reste, on pourroit les confronter les uns avec les autres, voir s'ils se ressemblent, comparer leur état de vétusté, ainsi que la nature des couleurs qu'on y a employées. Ces rapprochemens, sans fournir une démonstration authentique, mettroient peut-être sur la voie pour découvrir les moyens d'approcher davantage de la vérité. Deux choses sur-tout seroient à examiner scrupuleusement, d'abord le matériel des tableaux, puis le degré de ressemblance, qui auroit pour base la tradition ou le récit de quelques écrivains très anciens. Si les matériaux, le mode d'exécution, la ressemblance, le degré de vétusté sont les mêmes pour tous ces tableaux. il y auroit de l'injustice à ne pas les regarder comme sortis de la même main; et si la nature

des couleurs annonçoit la plus haute antiquité (comme dans le tableau de Cléopatre dont nous avons parlé plus haut), pourquoi hésiteroit-on à croire que ces monumens peuvent remonter à Saint Luc? On fait bien remonter celui de la reine d'Egypte à Timomachus, plus ancien que notre évangéliste. (Voy. pag. 172.)

Mais sans nous arrêter plus long-temps à ces observations sur lesquelles nous sommes bien. éloigné d'insister, il nous semble que les portraits en question auroient dû servir de modèles à tous les artistes qui ont eu à peindre la Sainte Vierge; c'eût été le moyen de se rapprocher davantage de cette précieuse ressemblance, toute incertaine qu'elle est. Mais on préfère se livrer à un idéal toujours plus facile à traiter; il suffit de faire une figure douce, agréable quoique grave, exempte de passions, et où se peignent la bonté, la candeur, la modestie, la dignité, caractères essentiels de Marie: il est donc naturel que l'imagination des peintres cherche à composer sa figure de la réunion de ces caractères.

Il faut convenir qu'en général les artistes réussissent mieux à rendre l'idéal de la Vierge, que la physionomie du Sauveur, sur-tout d'après les descriptions que nous en avons rapportées. C'est ce que confirme un portrait de

La Sainte Vierge, gravure publiée à Bâle par M. Flick fils, avec une notice rédigée à Vienne en Autriche, le 1er Tévrier 1809, par MM. Sébastien Langer, graveur, et Jacob Kaiserer, professeur. Ce portrait sert de pendant à la vraie image de N. S. J.-C., publiée avec une notice par les mêmes auteurs, en 1808, et dont nous avons parlé ci-devant, pag. 81. Le portrait de la Vierge est beaucoup mieux que celui du Sauveur, c'est aussi un grand médaillon qui a les mêmes dimensions (4 p. 3 l. de diamètre), le même encadrement, avec une légende tirée de la Salutation angélique : BENEDICTA. TU. IN. MULIERI-BUS. ET. BENEDICTUS. FRUCTUS. VENTRIS. TUI.; et dans le champ du médaillon l'inscription circulaire suivante : SANCTA MARIA-MATER DEI. Mais les auteurs ne donnent point cette image comme un véritable portrait de la Sainte Vierge. Ils commencent leur notice par déclarer qu'après avoir fait des recherches constantes et épuisé les sources, ils n'ont rien trouvé « qui « des traits de la Sainte Vierge, ni aucune « image d'elle qui fût véritable. » Puis ils ajoutent dans leur style gallo-germanique; « Nous al-« lions renoncer à notre dessein, quand plu-« sieurs amis, adorateurs zélés de la vraie image a de Christ, nous assurèrent que dans ce cas,

image de la Sainte Vierge, qui fût copiée d'acomprès les représentations les plus anciennes,
compour pendant de celle de Christ; qu'ils la précompour penda

« Si donc, dans tous les cas où l'on manque de preuves de l'existence ou d'une probabilité suffisante, l'on reconnoît la possibilité et la préfère à l'impossibilité; il y a en effet tout lieu d'espérer que le public, dans le cas présent, préférera une image faite d'après les plus anciennes représentations de la Sainte Vierge aux images idéales, même de nos plus grands peintres.

« Dans cet espoir, nous recommençames nos « recherches et parcourames les plus anciens « monumens où l'on trouve des représentations « de la Sainte Vierge, jusqu'au xve siècle, sa-« voir : les anciennes monnoyes, les cachets,

- « les plaques de plomb et d'airain, les mosai-
- « ques, les vases, les verres, les tombeaux, les
- « dessins, les tableaux, les gravures sur bois
- « et sur cuivre, comme on peut le voir dans les
- « ouvrages suivans (1):
  - « Anselmi Bandurii numismata impera-
- « torum romanorum, à Trajano Decio ad
- « Palaeologos Augustos : accedit etiam
- « ejusdem auctoris bibliotheca nummaria,
- « sive auctorum qui de re nummaria scrip-
- « serunt. Parisiis, 1718, 2 vol. in-fol. »

Il faut joindre à ce volume :

Numismatum imperatorum romanorum à Bandurio editorum supplementum, confectum studio et cura H. Taninii. Romæ, 1791, in-fol.

- « Osservazioni istoriche sopra i sigilli
- « antichi de' secoli bassi, da Domenico
- u Maria Manni Accademico Fiorentino.
- « Firenze, 1739-1786, 30 vol. in-4°, fig.
  - « I piombi antichi opera di Francesco
- « de' Ficoroni. Romæ, 1740, in-4°, fig.
- « Vetera monimenta in quibus praecipuè « musiva (en mosaïque) opera, sacrarum

<sup>(1)</sup> Cette nomenclature étant rédigée d'une manière incomplète et même fautive, dans la notice en question, nous croyons devoir rétablir les titres des ouvrages tels qu'ils doivent être présentés sous le rapport parement bibliographique.

- « profanarumque aedium structura, ac non-
- « nulli ritus dissertationibus iconibusque
- « illustrantur, à Joanne Ciampini. Romæ,
- « 1690-1699, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
  - « Osservazioni sopra alcuni frammenti
- « di vasi antichi di vetro, ornati di figure,
- « trovati ne' cimiteri di Roma, da Filippo
- « Buonarotti. In Fiorenze, 1716, pet. in-fol. »
  On a du même auteur:

Osservazioni istoriche sopra alcuni medaglioni antichi del cardinale Carpegna. Roma, 1698, in-4°, fig.

- « Le portrait de Saint Luc, lorsqu'il fait
- « le portrait de la Vierge Marie, qui lui est
- « apparue en songe; par Henri Aldegræf, (pein-
- « tre qui travailloit au milieu du xv1e siècle).
  - «Nicolai imago beatae Virginis. Augustæ.»
    Je ne connois point cet ouvrage.
- « Andreae speculum Sanctae Mariae et
- « humanae salvationis. Augustæ, (in-fol.) »

Le texte de cet ouvrage imprimé à Augsbourg, vers 1471, avec les caractères de Gunther Zainer de Reutlingen, est en latin et en allemand. L'ouvrage est divisé en quarante-cinq chapitres, et accompagné de 192 vignettes. Le speculum Sanctae Mariae est en tête du volume.

« Mariae virginis historia; cum fig. »
Aucune autre indication.

« Le pélerinage de notre bien-aimée Vierge, x avec fig. Ausgbourg, 1489. »

Cet ouvrage m'est inconnu.

« Psautier de notre bien-aimée Vierge, avec

« fig. Augsbourg. »

Egalement inconnu.

« Enfin, encore plusieurs autres légendes.

« Nous avons soigneusement confronté toutes « les images de ces différens ouvrages, et nous « avons, à notre grand étonnement, trouvé a plus de rapports entre elles que nous ne « comptions. Nous en avons pris en consé-« quence les traits principaux et y avons joint « les accessoires que nous avons le plus souvent « remarqués dans les représentations plus nou-« velles (1); d'où est résultée l'image ici pré-« sente. Ceux qui en feront l'acquisition pour-« ront maintenant aisément juger si nous au-« rions pu faire quelque chose de mieux pour « leur remplacer la vraie image de Notre-Dame

<sup>(1)</sup> En quoi consistent ces accessoires? C'est sans doute dans un voile placé sur la tête de la Vierge et tombent négligemment sur ses épaules sans les couvrir entièrement, ainsi que dans les inscriptions que nous avons rapportées. Le voile ne couvre pas le front, il laisse voir une petite partie des cheveux, qui, pris du sommet de la tête, descendent jusqu'à-peu-près vis-à-vis l'oreille que l'on ne voit pas. La figure est de profil, ainsi que celle de Jésus-Christ, dont elle fait le pendant.

et leur fournir un pendant digne de la vraie image de Notre Seigneur. »

Cette notice, quoique rédigée dans un style à-peu-près étranger, nous a paru digne d'être rapportée, parce qu'elle vient à l'appui de ce que nous avons dit précédemment relativement à la rareté des portraits de la Sainte Vierge que l'on présume d'une haute antiquité, et au doute bien naturel que l'on peut former sur leur authenticité. Les auteurs de la Notice n'en ont découvert aucun, pas même de description des traits de la Sainte Vierge. Cependant nous avons indiqué plusieurs des uns et des autres; il est vrai qu'ils n'auroient peut-être guère eu plus de poids aux yeux des mêmes auteurs que ceux qu'ils ont trouvés dans les ouvrages dont ils nous ont donné la nomenclature, et qui ne leur ont fourni que les moyens de faire une image idéale.

Ici se terminent nos recherches sur la personne de Jésus-Christ et sur celle de la Sainte Vierge, ainsi que sur les descriptions, portraits et monumens antiques dont on prétend qu'ils ont été l'objet. Nous osons croire que ce sujet n'a jamais été traité en France d'une manière aussi spéciale et aussi détaillée; plus les maté-

riaux dispersés dans une infinité d'ouvrages la plupart obscurs et peu connus, étoient difficiles à trouver, plus nous avons mis de zèle, de constance et de soins à les découvrir, et à en faire un recueil que nous croyons aussi curieux qu'intéressant, du moins aux yeux des Fidèles. L'histoire sainte n'offre pas un champ moins vaste à l'érudition que l'histoire profane; et combien cette érudition s'ennoblit, lorsque remontant au berceau du Christianisme, elle aborde respectueusement son divin Fondateur, et fait de cette humble humanité dont il a daigné se revêtir, l'objet de ses investigations. Non, il n'existe point de sujet plus beau, plus grand, plus attrayant; nous en avons pour garant le vif sentiment qui nous a porté à nous en occuper, et le plaisir que nous avons eu à le traiter. Puisse le lecteur, pénétré de nos intentions, parcourir ce travail dans l'esprit qui l'a dicté, lui accorder quelque indulgence, mais sur-tout puiser dans les descriptions que nous avons données de la manière d'être et des habitudes du Sauveur et de sa divine Mère, cet esprit de bonté, de prudence, de douceur et de bienveillance dont ils ont été les parfaits modèles!

Passons à la généalogie et à la famille de Jésus-Christ.

# ESSAI ANALYTIQUE SUR LA GÉNÉALOGIE ET SUR LA FAMILLE DE JÉSUS-CHRIST.

• • 

### ESSAI ANALYTIQUE

SUR LA GÉNÉALOGIE ET SUR LA FAMILLE

## DE JÉSUS-CHRIST.

On trouve dans les Évangiles deux généalogies du Sauveur, et des passages où il est question de ses frères, de ses sœurs, et d'autres parens. Ces objets qui tiennent encore à la personne de Jésus-Christ et de Marie, et qui ont occasionné tant de discussions, nous ont paru dignes de recherches, qui peut-être ne seroient pas moins curieuses que les précédentes. Nous nous en sommes occupé avec le même zèle et dans le même esprit, et nous devons naturellement en placer ici le résultat. C'est sur-tout vers la famille de Jésus-Christ que nous avons dirigé nos recherches, parce que c'est là qu'est le véritable berceau de la Religion dans toute sa pureté, sa force et sa fécondité. En effet, quoi de plus digne, après le Sauveur, de l'intérêt, de l'admiration et du respect des Fidèles, que ces saints personnages qui, groupés autour de l'Homme-Dieu, et attachés à sa divine Mère

par les liens du sang, ont été les premiers témoins et les coopérateurs du grand mystère de la rédemption! Qui mérite plus nos hommages que les Joachim, les Sainte Anne, les Zacharie, les Elisabeth, les Joseph, les Marie Salomé, les Marie Cléophé et leurs dignes enfans, les Jean-Baptiste, les Jean l'Evangéliste, les Jacques le Majeur, les Jacques le Mineur, les Jude, les Siméon, etc., etc.! C'est donc avec raison que nous avons encore regardé ces nouvelles recherches comme un objet très curieux, et faisant une suite nécessaire à celles que nous avons données sur Jésus-Christ.

Mais elles n'offrent pas moins de difficulté, soit par l'absence de renseignemens positifs sur les degrés de parenté entre ces saints personnages, soit par le nombre de dissertations souvent contradictoires et par conséquent hasardées que l'obscurité de la matière a fait naître. Ces difficultés ne nous ont point rebuté. Après avoir lu avec attention la double généalogie du Sauveur, sur-tout la partie qui se rapproche le plus de sa naissance, c'est-à-dire celle où il est question de Joseph, de Marie, et de leur père et aïeul; après avoir relevé tous les textes de l'Evangile, des Actes des Apôtres et des Epîtres, qui ont rapport aux parens de Jésus-

Christ; enfin, après avoir parcouru les principales dissertations qui ont été publiées à ce sujet, nous avons fait choix de ce qui nous a paru le plus essentiel et le plus propre à faire connoître la famille du Sauveur dans toutes ses parties. Les systèmes de différens savans que nous avons jugé à propos d'exposer aux yeux du lecteur, et que nous avons accompagnés de tableaux synoptiques pour en faciliter l'intelligence, sont souvent contradictoires; mais c'est de ces contradictions même que jaillissent quelquefois des rayons de lumière qui servent à fixer l'opinion sur des points contestés. Nous avons ajouté des notes historiques et explicatives toutes les fois que nous les avons cru nécessaires. Nous n'avons pas craint de répéter des textes évangéliques ou de multiplier les renvois à ces textes, pour montrer que l'Ecriture a toujours été notre guide, même dans les plus petits détails, chose assez importante dans une matière qui ouvre un si vaste champ aux conjectures; enfin nous n'avons rien épargné pour que cet essai pût intéresser le lecteur sous tous les rapports, et par le fond du sujet, dont la sainteté est incontestable, puisque Jésus-Christ en est la base, et par les détails, puisqu'ils tiennent au berceau du Christianisme.

#### DE LA GÉNÉALOGIE DE JÉSUS-CHRIST.

Il seroit difficile de parler de la famille contemporaine du Sauveur sans établir d'abord la liste de ses aïeux et faire voir par les deux généalogies insérées dans les Evangiles, que, selon la promesse de Dieu, Jésus, né de la Vierge Marie, descendant directement d'Abraham et de David, est bien celui que la voix des prophètes proclamoit depuis long-temps le vrai Messie, le Rédempteur du genre humain. Nous allons donc présenter les deux généalogies de l'Homme-Dieu, l'une donnée par Saint Matthieu (ch. 1, w. 2-16); elle commence seulement à Abraham, et descend jusqu'à Jésus-Christ; l'autre, donnée par Saint Luc (ch. III, w. 23-38). est ascendante; elle commence au Sauveur et remonte jusqu'à Adam qui fuit Dei.

Saint Matthieu (1, v. 17) dit que toutes les générations comprises dans la généalogie qu'il donne, depuis Abraham jusqu'à David inclusivement, sont au nombre de quatorze; celles depuis David jusqu'à la captivité de Babylone, également de quatorze; et depuis la captivité jusqu'à Jésus-Christ, encore de quatorze. Cela est vrai pour les deux premières divisions, mais la troisième n'a que treize générations. Il en manque donc une. Il est vrai que lors-

qu'on compare cette généalogie à celle de Saint Luc, on voit qu'il doit en manquer plusieurs autres. On en a bien suppléé quelques-unes, telles que celles d'Ochosias, de Joas et d'Amasias. dans la série des rois de Juda, entre Joram et Osias; celle de Joachim, entre Josias et Jechonias; celle de Joachin, entre Jechonias et Salathiel; enfin celle de Phadaïa, entre Salathiel et Zorobabel; mais il est présumable que plusieurs autres générations ont été passées sous silence, car nous ne trouvons dans Saint Matthieu, d'Abraham à Jésus-Christ, que quarante et une générations (sans les supplémens qui sont de sept); tandis que dans Saint Luc, nous en trouvons, dans le même espace de temps, c'est-à-dire d'Abraham à Jésus-Christ, cinquante-six, non compris le supplément de Phadaïa; ce qui fait quinze générations de plus dans Saint Luc; et notez que cette différence de quinze générations ne se trouve que depuis David; c'est-à-dire que de David à Jésus-Christ il n'y en a que vingt-huit dans Saint Matthieu, et que Saint Luc en offre quarante-trois. Nous aurons encore un mot à dire par la suite sur le nombre des générations dans Saint Luc.

Passons aux deux généalogies. Nous allons les placer sur un plan parallèle, ayant soin de les faire correspondre l'une avec l'autre autant

qu'il sera possible; et pour cela nous avons été obligé de retourner l'échelle généalogique de Saint Luc qui place Jésus-Christ au haut et Adam au bas. Nous insérerons les supplémens dans la généalogie de Saint Matthieu, et Phadaïa dans celle de Saint Luc; mais ils seront en caractère italique. Nous accompagnerons chaque personnage du numéro du verset auquel il appartient dans les deux Evangiles. On verra par ces numéros que l'une des deux généalogies est, comme nous l'avons dit, descendante, et l'autre ascendante. Nous aurions désiré ajouter la date de la naissance et de la mort à chacun des personnages; mais il en est un certain nombre sur lesquels nos recherches à cet égard ont été vaines. Les patriarches et les rois de Juda sont les seuls dont nous avons trouvé les dates, encore ces dates varient selon les systêmes des différens chronologistes. Au reste, elles n'ajouteroient pas beaucoup d'intérêt à ces listes généalogiques, qui, par leur nature et par leur source sacrée, ont dans tous les temps mérité à juste titre la confiance et le respect des Fidèles. Il suffit donc de les présenter dans leur simplicité évangélique.

Nous les ferons suivre de quelques observations sommaires sur les objections dont elles ont été l'objet; puis nous passerons à la famille du Sauveur.

#### TABLEAU SYNOPTIQUE

#### DES DEUX GÉNÉALOGIES DE JÉSUS-CHRIST.

SELON S. MATTHIEU.

Chap. I, \*. 2-16.

SELON S. Luc.

Chap. III, y. 23-38.

NOTA. La généalogie de Jésus-Christ, donnée par Saint Matthieu no remonte qu'à Abraham; mais comme depuis Abraham jusqu'a David, cet Evangéliste a donné la série des mêmes patriarches que Saint Luc, il est certain que s'il fût remonté jusques à Adam , la liste des vingt patriarches depuis notre premier père jusqu'à Abraham , eût été la même que dans Saint Luc. Il eût été difficile qu'il en fût autrement pour les patriarches depuis Adam jusqu'à Sem, puisque leur généalogie est littéra-lement exprimée et détaillée avec l'age de chaque patriarche, dans la Genèse, ch. v, w. 1-31, et leurs noms seulement dans les Paralipomènes, liv. I, ch. I, w. 1-4.

Quant aux descendans de Sem, rapportes dans la Genèse, ch. x, w. 21-29, et dans les Paralipomènes, I, w. 24-27, Caïnan, fils d'Arphamad, n'y est pas compris; il n'est mentionné que dans Saint Luc. Les autres, depuis Salé jusqu'à Abraham, se trouvent dans les Paralipomènes,

comme dans Saint Luc.

৵.

2 ABRAHAM.

2 Isaac.

2 Jacob.

2 Juda et ses frères.

3 Pharès et Zara, nés de Thamar.

3 Ezron.

3 Aram.

4 Aminadab.

38 ADAM.

38 Seth.

38 Henos.

37 Caïnan.

37 Malaleel.

37 Jared.

37 Henoch.

37 Mathusalem.

36 Lamech.

36 Noé.

36 Sem.

36 Arphaxad.

36 Caïnan.

35 Salé ou Sala.

35 Heber.

35 Phaleg.

35 Ragaü ou Rehu.

35 Saruch.

34 Nachor.

34 Tharé.

34 ABRAHAM.

34 Isaac.

34 Jacob.

33 Juda et ses frères.

33 Pharès.

33 Ezron.

33 Aram.

33 Aminadab.

|    | Selon S. MATTHIEU.            | SELON S. Luc.                 |
|----|-------------------------------|-------------------------------|
| 4  | Naasson:                      | 32 Naasson.                   |
| 4  | Salmon.                       | 32 Salmon.                    |
| 5  | Booz de Rahab.                | 32 Booz.                      |
| 5  | Obed de Ruth.                 | 32 Obed.                      |
| 5  | Jessé.                        | 32 Jessé.                     |
| 5  | DAVID.                        | 31 DAVID.                     |
| 6  | Salomon, né d'Urie.           | 31 NATHAN ( frère aîné de Sa- |
|    |                               | lomon.)                       |
| 7  | Roboam.                       | 31 Mathatha.                  |
| 7  | Abias.                        | 31 Menna ( ou Maïnan ).       |
| 7  | Asa.                          | 31 Melea.                     |
|    | Josaphat.                     | 30 Eliakim.                   |
| 8  | Joram.                        | 30 Jona.                      |
|    | Ochozias.                     | 30 Joseph.                    |
|    | Joas.                         | 30 Juda.                      |
|    | Amazias.                      | 30 Siméon.                    |
| 8  | Ozias ou Azarias              | 29 Lévi.                      |
| 9  | Joatham.                      | 29 Mathat.                    |
| 9  | Achaz.                        | 29 Jorim.                     |
| 9  | Ezechias.                     | 29 Eliézer.                   |
| 30 | Manassé.                      | 29 Jésu ou José.              |
|    | Amon.                         | 28 Her.                       |
| 30 | Josias.                       | 28 Elmadan.                   |
|    | Joachim.                      | 28 Cosan.                     |
| 11 | Jéchonias et ses frères (Joa- |                               |
|    | chan et Mathaniam) em-        |                               |
|    | menés captifs à Babylone.     | 28 Addi.                      |
|    | Joachin, fils de Jéchonias.   | 28 Melchi.                    |
|    |                               | 27 Neri.                      |
| 12 | Salathiel.                    | 27 Salathiel.                 |
|    | Phadaïa (1).                  | Phadaïa.                      |

<sup>(1)</sup> Selon l'auteur des Paralipomènes, Zorobabel fut fils de Phadaïa, et petit-fils de Salathiel (Paral. lib. 1, c. 111, 17-19); peut-être même Phadaïa étoit-il originairement dans Saint Luc, car Saint Augustin, Saint Jérôme et Saint Grégoire comptent dans la généalogie donnée par cet Évangéliste, soixante et dis-

| SELON S. MATTHIEU. | SELON S. LUC.  |
|--------------------|----------------|
| 12 Zorobabel (1).  | 27 Zorobabel.  |
| • •                | 27 Résa.       |
| 13 Abiud.          | 27 Joanna.     |
|                    | 26 Juda.       |
| 13 Eliakim.        | 26 Joseph.     |
|                    | 26 Sémeï.      |
| 13 Azor.           | 26 Mathathias. |
|                    | 26 Mahath.     |
| 14 Sadoc.          | 25 Naggé.      |
| ·                  | 25 Hesli.      |
| 14 Achim.          | 25 Nahum.      |
| •                  | 25 Amos.       |
| 14 Eliud.          | 25 Mathathias. |
| •                  | 24 Joseph.     |
| 15 Eléazar.        | 24 Janné.      |
|                    | 24 Melchi.     |
|                    | 24 Lévi (2).   |
| 15 Mathan.         | 23 Mathat.     |
| 15 Jacob.          | 23 Héli.       |

16 Joseph.

16 JÉSUS.

sept générations, et si l'on retranche Phadaïa, il n'y en aura plus que soixante-seize. (Voy. Saint Augustin, sermo 51, nova edit. c. xxIII. — Saint Jérôme, epist. ad Damas., tom. II, nov. edit., pag. 565. — Saint Grégoire, in Job, lib. Ix, c. 2.)

23 Joseph.

23 JÉSUS.

- (1) Depuis Zorobabel jusqu'à Jacob, père de Joseph, il y a apparemment, comme nous l'avons dit, quelques générations omises. Il suffit, pour n'en pas douter, de comparer les deux listes, et même d'y jeter un coup-d'œil, d'après la disposition que nous avons adoptée.
- (a) On présume que le nom de Lévi et celui de Mathat qui le suit, n'étoient point dans cette partie de la généalogie selon Saint Luc, au moment où cet Évangéliste l'a donnée. Jules Africain, Eusèbe et Saint Irénée ne les y ont point lus de leur temps. Nous reviendrons plus tard sur cet objet.

La différence qui existe entre ces deux généalogies appliquées l'une et l'autre à la même personne (Jésus-Christ), a été l'une des principales objections des ennemis du Christianisme contre la vérité et l'authenticité des saints Évangiles. Joseph, selon Saint Matthieu, est fils de Jacob, qui descendoit de Salomon fils de David; et le même Joseph, selon Saint Luc, est fils d'Héli, qui descendoit de Nathan, fils également de David. Comment concilier ces deux généalogies? Cela n'est pas très difficile, si l'on fait attention que, selon l'opinion généralement reçue, la généalogie selon Saint Matthieu regarde les ancêtres de Joseph; et celle selon Saint Luc, les ancêtres de la Sainte Vierge. Et comme Joseph et la Sainte Vierge étoient nonseulement de la même tribu (celle de Juda), mais de la même famille, il n'est pas surprenant que sortant de la même souche (David). et de deux branches distinctes (l'une de Salomon pour les ancêtres de Joseph, et l'autre de Nathan pour les ancêtres de la Sainte Vierge), les deux généalogies soient différentes. Ce qui prouve qu'elles appartiennent à la même famille, c'est que les deux généalogies se réunissent deux fois : la première, vers le milieu, où Salathiel et Zorobabel appartiennent à l'une

et à l'autre; et la seconde, à la fin, dans la personne de Jésus-Christ (1).

Mais comme les évangélistes nous apprennent que Jésus n'est pas fils de Joseph, et qu'il l'est seulement de Marie, plusieurs difficultés se sont élevées.

1° Pourquoi Saint Matthieu, dit-on, nous donne-t-il la généalogie de Joseph et non celle de Marie?

<sup>(1)</sup> Quoique le P. Pezron, dans son Histoire évangélique, tom. 1, pag. 365-368, ne suive pas tout-à-fait le même plan que nous pour la conciliation des deux généalogies, on ne sera peut-être pas fâché de connoître son opinion à cet égard.

<sup>«</sup> Si l'on dit que Saint Luc a dressé une généalogie de Saint a Joseph fort différente de celle qui est dans Saint Matthieu, je réponds que si elle paroît différente, les anciens Pères les ont a conciliées assez aisément.

<sup>«</sup> Le plan généalogique qu'a dressé Saint Matthieu vient de 
David par son fils Salomon, et celui de Saint Luc vient du 
même David par Nathan. De Salomon est descendu Mathan, 
par Abiud fils de Zorobabel; et de Nathan est descendu Melchi, 
par Résa qui étoit un autre fils du même Zorobabel. Or Mathan 
épousa Estha, dont elle eut un fils nommé Jacob, et ce premier mari étant mort, elle en eut un autre appelé Melchi, 
qui étoit parent de Mathan, puisqu'il descendoit comme lui du 
sang de David; et de lui vint un autre fils qui avoit le nom 
d'Eli: de la sorte Jacob et Éli étoient frères utérins. Éli étant 
mort sans enfans, son frère Jacob prit sa veuve pour femme; 
cer la loi ordonnoit qu'en ce cas-là le frère épousât la bellesœur, pour susciter des enfans à son frère. De cette femme 
Jacob eugendra Saint Joseph, époux de Marie. Ainsi Saint 
Joseph étoit, selon-la nature, le véritable fils de Jacob; mais,

- 2° Comment infère-t-on que Jésus-Christ est descendu de David et de Salomon, de ce que Joseph est fils de David?
- 3° Comment Joseph peut-il avoir à-la-fois pour père deux hommes, l'un Jacob de la race de Salomon, et l'autre Héli de la race de Nathan?
- 4º Comment peut-on prouver que Jésus est descendu de David et de Salomon, même en

Nous reviendrons sur Jules Africain et sur Pezron, dans le dernier système généalogique que nous présenterons sur la famille de Jésus-Christ.

<sup>«</sup> selon la loi, il étoit fils d'Éli. Saint Matthieu a donc écrit la « généalogie naturelle de Saint Joseph; et Saint Luc, la légale. « Mais ces deux généalogies font voir manifestement qu'il venoit « du sang de David, ce qui étoit nécessaire pour l'accomplisse-« ment des prophéties.

<sup>«</sup> Voilà en peu de lignes le dénouement de cette grande et im-« portante difficulté qui accorde aisément les deux Évangélistes. « Cette manière de les concilier n'est pas nouvelle ; il y a près « de 1500 ans qu'on s'en sert dans l'Eglise sur l'autorité de Jules « Africain, qui a été suivi par Eusèbe, Saint Jérôme, Saint Au-« gustin, et par plusieurs autres pères et commentateurs. Or, « Jules Africain n'est pas le premier qui a trouvé cette manière « d'accorder les Évangélistes ; il assure qu'elle avoit été laissée par « les parens de Jésus-Christ. Cognati enim Servatoris nostri, sive a ad ostendendam generis sui nobilitatem, sive ut simpliciter « rem docerent, veraci utique sermone hæc nobis tradiderunt. « Ce Père ajoute quelques lignes après : Supra dictam generis « seriem ex ephemeridum libro quam poterant fidelissime des-« cripserunt. Après cela il ne faut pas s'étonner si elle a été si « bien reçue dans les Églises chrétiennes, et si l'on s'en sert main-« tenant, »

admettant le système qui veut que Saint Luc ait donné la généalogie de la Vierge, puisque Marie, selon cette hypothèse, descend de Nathan et non de Salomon?

Nous allons essayer de répondre sommairement à ces quatre questions, et de résoudre, d'après les opinions les plus accréditées, les difficultés apparentes qui y sont contenues.

Première question. Pourquoi Saint Matthieu nous donne-t-il la généalogie de Joseph, et non celle de Marie?

RÉPONSE. Nous dirons d'abord que parmi les Hébreux on n'avoit point coutume de tirer les généalogies des femmes; cela est prouvé par la pratique continuelle de l'Écriture, par le témoignage des rabbins et par celui des SS. Pères. « La famille de la mère n'est point une famille, » disent les docteurs Juiss. En second lieu, quoique Joseph ne fût pas le père naturel de Jésus-Christ, il suffisoit qu'il reconnût cet enfant, qu'il l'élevat et le traitat comme son propre fils, pour le faire entrer dans les droits et les privilèges de la famille, et pour faire que la généalogie de l'un fût celle de l'autre. De plus, Jésus appartenoit encore à Joseph par un autre titre à cause de Marie sa mère, laquelle étant la véritable épouse de Joseph, le fils qui lui étoit né pendant son mariage, quoique sans opération humaine,

étoit à lui comme un fruit né dans son fonds. D'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, Marie étoit de la même famille que Joseph; faire la généalogie de l'un, étoit aussi faire la généalogie de l'autre. Par ces considérations, et par beaucoup d'autres qu'il seroit trop long de détailler, Saint Matthieu a donc été fondé à écrire la généalogie de Saint Joseph comme il l'a faite; et en cela il s'est conformé à l'idée des Juifs qui regardoient bien certainement Jésus comme le fils de Joseph, puisqu'ils avoient dit hautement dès le début de la prédication du Sauveur: « N'est- « ce pas le fils du charpentier, charpentier lui- « même? etc. »

Seconde question. Comment infère-t-on que Jésus-Christ est descendu de David et de Salomon, de ce que Joseph est fils de David?

RÉPONSE. La solution de la première question peut également convenir à cette seconde : non-seulement Jésus étant fils de Joseph, ou par adoption, ou comme fils de Marie son épouse, reçu et élevé comme tel par lui, entroit dans tous les droits de sa famille, mais encore il descendoit, ainsi que Joseph, de David et de Salomon, quoique par sa mère il descendît aussi de David et de Nathan. La raison en est toute simple : Joseph et Marie, comme nous ne ces-

serons de le répéter, étoient de la même famille: Saint Matthieu fait descendre Joseph de David par Salomon, Saint Luc fait descendre Marie de David par Nathan, mais l'un et l'autre comptent Salathiel et Zorobabel au nombre des ancêtres et de Joseph et de Marie, et par conséquent de Jésus : or , les deux généalogies étant réunies dans ce point, il est évident que le sang de Salomon comme celui de Nathan a coulé dans les veines de Salathiel et de Zorobabel, et Joseph et Marie descendant de ces deux personnages, le même sang se retrouve nécessairement dans Jésus-Christ, par Marie seulement, il est vrai, mais il s'y retrouveroit également par Joseph, si celui-ci eût été son père naturel, comme le pensoient les Juifs. Ainsi Joseph étant fils de David puis de Salomon, et Jésus étant entré dans les droits de la famille de Joseph, et de plus étant du même sang, concluons donc que parlà même Jésus est descendu de David et de Salomon.

Troisième question. Comment Joseph peutil être en même temps fils de Jacob selon Saint Matthieu, et fils d'Héli selon Saint Luc?

RÉPONSE. La solution de cette troisième question paroît, au premier coup-d'œil, embarrassante; mais lorsqu'on connoît les droits des

Hébreux sur les alliances et sur le mariage ( forcés en certains cas), on conçoit que Jacob a été père de Joseph selon la nature, et qu'Héli l'a été selon la loi. Cela sembleroit indiqué par les propres paroles des deux Évangélistes : il est dit dans S. Matthieu: Jacob engendra Joseph, et dans Saint Luc : Joseph qui fut d'Héli. Jules Africain, qui vivoit au commencement du troisième siècle, a donné une explication qu'il prétend tenir des parens de Jésus-Christ qui existoient encore de son temps; et cette explication, que nous donnerons par la suite dans le système généalogique de Jules Africain, vient à l'appui de cette opinion. Mais comme cet auteur fait mourir Héli sans enfans et fait épouser sa veuve à Jacob, ce qui ne peut être, si Héli est, ainsi qu'on le croit généralement, le même que Joachim, il nous semble qu'il seroit plus naturel de dire que Saint Matthieu écrivant la généalogie de Saint Joseph, l'a présenté comme fils de Jacob selon la nature, et que Saint Luc écrivant la généalogie de la Sainte Vierge, et ne pouvant y mentionner la mère du Sauveur, parce que les femmes chez les Hébreux sont exclues des généalogies, y aura inscrit Joseph, en place de son épouse, non comme fils naturel, mais comme gendre d'Héli: alors le Jacob autem genuit Joseph virum

Mariae, de Saint Matthieu, et le Joseph qui fuit Heli, de Saint Luc, s'entendront parfaitement en suppléant le mot secundum naturam après genuit, et le mot gener après fuit; c'est-à-dire que Joseph a été le propre fils de Jacob, et le beau-fils ou gendre d'Héli (ou Joachim).

Quatrième question. Comment peut-on prouver que Jésus est descendu de David et de Salomon, en admettant le système qui veut que Saint Luc ait donné la généalogie de la Vierge, puisque Marie, selon cette hypothèse, descend de Nathan et non de Salomon?

RÉPONSE. On peut d'abord répondre qu'il ne paroît pas formellement par l'Écriture que Dieu ait promis que ce seroit de la race de Salomon, selon la chair, que le Messie devoit naître, mais seulement de la race de David. Or Nathan est bien fils de David comme Salomon, et même fils aîné. Mais il n'est pas difficile de prouver que Joseph et Marie étant de la même famille, le sang de Salomon s'est retrouvé dans les veines de l'un et de l'autre par suite du point de réunion des deux généalogies dans les personnes de Salathiel et de Zorobabel. C'est ce que nous avons fait ci-dessus d'une manière assez détaillée dans la réponse à la seconde

objection; donc Marie descend de Salomon comme de Nathan.

Ainsi, Saint Matthieu, en faisant la généalogie de Saint Joseph, et Saint Luc celle de la Sainte Vierge, sauvent toute difficulté. Par là on voit que Jésus-Christ est né de David selon la chair, d'après les Ecritures, et on explique comment Joseph est fils de Jacob selon la chair, et fils d'Héli en qualité de son gendre et d'époux de Marie. Admirons donc la sagesse des deux évangélistes, ou plutôt du Saint-Esprit qui les animoit, en inspirant à Saint Matthieu d'écrire la généalogie de Joseph, et à Saint Luc celle de la Vierge, pour montrer qu'indépendamment de Joseph, Jésus étoit toujours fils de David, et que par sa qualité de fils adoptif de Joseph, époux de Marie, il étoit héritier des promesses faites à Salomon.

#### DE LA FAMILLE DE JÉSUS-CHRIST.

Passons maintenant aux parens du Sauveur, ses contemporains. Ici l'horizon se rembrunit, quoique les expressions dont se servent les évangélistes paroissent fort claires au premier abord; car qu'y a-t-il de plus simple que les noms de père, de frères et de sœurs, qu'emploient Saint Matthieu et Saint Marc pour désigner des individus dont on ne peut nier la

parenté avec Jésus-Christ (selon la chair)? Il est vrai qu'ils mettent ces paroles dans la bouche des Juifs, et même du bas peuple, qui, ne jugeant que sur les apparences, regardoient Jésus comme le propre fils de Joseph, et par conséquent comme très près parent (frère ou cousin, car les Hébreux emploient indifféremment ces mots l'un pour l'autre,) de ceux qui appartenoient à Joseph par des liens du sang très rapprochés. Jésus-Christ, conçu par l'opération du Saint-Esprit, a été fils unique de Marie; cela est reconnu par toute la chrétienté; mais à quel degré lui étoient parens ceux qui sont nommés ses frères et sœurs dans l'Évangile? Voilà ce sur quoi l'on n'est point d'accord, voilà ce qui a produit une foule de conjectures et d'opinions contradictoires. De là, plusieurs systêmes sur la famille du Sauveur. Ce sont ces systêmes, du moins les principaux, que nous nous proposons de passer en revue; nous les accompagnerons de tableaux synoptiques, et nous y ajouterons des notes pour en faciliter l'intelligence; nous finirons par celui dont les conjectures nous paroîtront se rapprocher le plus de la vérité, sans cependant nous flatter de le croire à l'abri de toute objection.

Les différentes opinions relatives aux parens de Jésus-Christ, ayant pour base les versets de l'Évangile où ces parens sont nommés, nous croyons devoir d'abord rapporter ces versets, parce que cette nomenclature, bien présente à l'esprit, fera mieux comprendre et apprécier les systèmes que nous donnerons. Nous suivrons, autant que nous le pourrons, l'ordre chronologique dans l'exposition suivante de ces versets.

Fuit in diebus Herodis, regis Judææ, sacerdos quidam nomine Zacharias, de vice Abia; et uxor illius de filiabus Aaron, et nomen ejus Elisabeth. (Luc. 1. 5.)

In mense sexto, missus est angelus Gabriel..... ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David, et nomen virginis Maria (1). (Luc. 1. 26, 27.)

Et ecce Elisabeth cognata (2) tua. ( Luc. 1. 36.)

<sup>(1)</sup> Nous remarquerons ici que les noms de Joachim et de Saints Anne, père et mère de Marie, ne sont point rapportés dans l'Evangile; mais ils se trouvent dans le Protévangile de Saint Jacques, et dans l'Évangile de la naissance de Marie, ouvrages apocryphes, il est vrai. Cependant ils remontent au premier siècle de l'Église. Comme ils contiennent des faits rapportés dans l'Évangile, et d'autres qui sont douteux, et qu'on ne voit pas quel intérêt auroient eu les auteurs à créer des noms factices pour désigner le père et la mère de la Sainte Vierge, pourquoi n'auroiton pas adopté ces noms de Saint Joachim et de Sainte Anne? Les SS. Pères en ont donné l'exemple; aussi l'Eglise n'a pas fait difficulté de les tolérer et de permettre qu'on les honbrât.

<sup>(</sup>a) Saint Hippolyte, au rapport de Nicéphore (lib. 11, c. 3), prétend que Sainte Anne, mère de la Sainte Vierge, étoit sœur de la mère de Sainte Elisabeth (on la nomme ordinairement Sobé). Ainsi la Sainte Vierge eût été cousine de cette dernière, comme l'Evangile le dit; mais certains auteurs expliquent autrement ce degré de parenté.

Et postulans (Zacharias) pugillarem, scripsit dicens: Joannes est nomen ejus. (Luc. 1. 63.)

Post hoc descendit Capharnaum ipse (Jesus), et mater ejus, et fratres ejus (Jacobus, Joseph [Græcè Jose], Simon et Judas), et discipuli ejus. (Joan. 11. 12.)

Et procedens inde, vidit (Jesus) alios duos fratres, Jacobum Zebedæi et Joannem fratrem ejus, (1) in navi cum Zebedæo patre eorum, reficientes retia sua. (Matth. IV. 21.)

Jacobus Zebedaei et Joannes frater ejus..... Jacobus Alphaei (2) et Thaddaeus. ( *Matth.* x. 3. )

Et Jacobum Zebedaei, et Joannem fratrem Jacobi, et im posuit eis nomina Boanerges, quod est, filii tonitrui,.. et Jacobum Alphaei, et Thaddaeum, et Simonem Cananæum. ( *Marc.* 111. 17 et 18).

Quoique Sainte Elisabeth fût de la tribu de Lévi et ex filiabus Aaron, du côté de son père, elle étoit cependant, du côté maternel, parente de la Sainte Vierge, quoique celle-ci fût de la tribu de Juda; et cela parce que les Lévites avoient le droit de prendre femme dans toutes les tribus, et ils s'adressoient particulièrement à la tribu de Juda pour cet objet.

<sup>(1)</sup> Il est ici question de Jacques (le Majeur, ainsi nommé parce qu'il fut appelé le premier par le Sauveur), et de Jean (l'Evangéliste), l'un et l'autre fils de Zébédée. Tirinus prétend que Zébédée étoit fils de Cléophas, frère ou plutôt beau-frère de Saint Joseph.

<sup>(2)</sup> C'est Jacques (le Mineur), fils d'Alphée, et ensuite Thaddée, qui est le même que Judas (Jude), comme nous le verrons par la suite; ils étoient frères, ainsi que José et Simon: ces quatre personnages que nous avons et que nous aurons encore occasion de citer souvent, étoient fils d'Alphée que Tirinus et d'autres croient être le même que Cléophas; nous croyons que ce sont deux personnes distinctes, époux successifs de Marie, sœur de Joseph et mère des quatre frères.

JACOBUM et JOANNEM,...... JACOBUM ALPHARI, et SIMONEM qui vocatur Zelotes, et JUDAM JACOBI (1). (Luc. vi. 14, 15, 16.)

Et nunciatum est illi: MATER tua et FRATRES tui stant foris, volentes te videre. Qui respondens, dixit ad eos: Mater mea et fratres mei hi sunt qui verbum Dei audiunt et faciunt. (Luc. VIII. 20, 21. — Matth. XII. 46, 50. — Marc. III. 31, 35.)

Et veniens in patriam suam, docebat eos in synagogis eorum, ita ut mirarentur, et dicerent : Unde huic sa-

Nous voyons donc que dans les douze Apôtres il y a cinq parens de Jésus-Christ, qui sont les deux fils de Zébédée, savoir Jacques le Majeur et Jean l'évangéliste, surnommés Boanergès par Jésus, puis les trois fils d'Alphée, savoir Jacques le Mineur, Thaddée ou Jude, et Simon le Cananéen, surnommé Zélotès.

Le rang des Apôtres n'est pas tout-à-fait le même dans les trois évangélistes pour l'ordre dans lequel Jésus-Christ les a appelés à

<sup>(1)</sup> Ces trois dernières citations, tirées de Saint Matthieu, de Saint Marc et de Saint Luc, ont rapport à la vocation des donze apôtres. Nous n'avons donné que les noms de ceux que l'on reconnoît pour parens de Jésus-Christ. Nous y voyons d'abord figurer Jacques ( le Majeur ), fils de Zébédée, et Jean ( l'évangéliste ) son frère; Zébédée n'a eu que ces deux fils de sa femme Salomé. Ensuite nous trouvous Jacques (le Mineur), fils d'Alphée, puis Thaddée, selon Saint Matthieu et Saint Marc, nommé Jude par Saint Luc, et frère de Jacques le Mineur. Ces deux noms, Thaddée et Jude, appartiennent douc à la même personne. Vient après Simon le Cananéen, aiusi nommé par Saint Matthieu et Saint Marc, et surnommé Zélotès par Saint Luc. On sait qu'il étoit frère de Jacques le Mineur et de Thaddée ou Jude. Il y a encore un quatrième frère nommé Joseph ou José, mais il n'est pas au rang des Apôtres ; il a failli remplacer Judas Iscariote. Ces quatre frères étoient fils d'Alphée que l'on croit être le même que Cléophas, beau-frère de Saint Joseph, époux de Marie, et l'un et l'autre sortis de Jacob fils de Mathan.

pientia hæc, et virtutes? Nonne hic est fabri filius? Nonne mater ejus dicitur Maria; et fratres ejus, Jaco-BUS, et JOSEPH, et SIMON, et JUDAS? Et sorores ejus, nonne omnes apud nos sunt? (Matth. xIII. 54, 55, 56.)

Et facto sabbato cœpit in synagogâ docere; et multi audientes admirabantur in doctrina ejus, dicentes: Unde huic hæc omnia?... Nonne hic est faber, filius MARIAE, frater Jacobi, et Joseph, et Judae, et Simonis? Nonne et sorores ejus (1) hic nobiscum sunt? (Marc. vi. 2, 3.)

Et assumpsit Petrum et Jacobum et Joannem fratrem

l'apostolat. Voici les légères différences qui se remarquent dans ces trois appels:

| Selon S. MATTHIEU.                                              | Selon S. MARC.        | Selon S. Luc.         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| Simon dictus Petrus.                                            | Simon-Petrus.         | Simon-Petrus.         |  |  |  |
| Andreas frater ejus.                                            | Jacobus Zebedæi.      | 'Andreas frater ejus. |  |  |  |
| Jacobus Zebedæi.                                                | Joannes frat. Jacobi. | Jacobus.              |  |  |  |
| Joannes frater ejus.                                            | Andress.              | Joannes.              |  |  |  |
| Philippus.                                                      | Philippus.            | Philippus.            |  |  |  |
| Bartholomæus.                                                   | Bartholomæus.         | Bartholomæus.         |  |  |  |
| Thomas.                                                         | Matthæus.             | Matthæus.             |  |  |  |
| Matthæus publicanus.                                            | Thomas.               | Thomas.               |  |  |  |
| Jacobus Alphæi.                                                 | Jacobus Alphæi.       | Jacobus Alphæi.       |  |  |  |
| Thaddæus.                                                       | Thaddæus.             | Simon Zelotès.        |  |  |  |
| Simon Cananæus.                                                 | Simon Cananæus.       | Judas Jacobi.         |  |  |  |
| Judas Iscariotes.                                               | Judas Iscariotes.     | Judas Iscariotes.     |  |  |  |
| Le traître Judas a été remplacé par Matthias, qui, en concur-   |                       |                       |  |  |  |
| rence avec Joseph ou José, dit Barsabas, a été élu par le sort, |                       |                       |  |  |  |
| at a comulété la nombre des deuses Antines                      |                       |                       |  |  |  |

et a complété le nombre des douze Apôtres.

(1) Menochius et Tirinus ne donnent qu'une explication très courte et très vague de ce verset. Menochius se contente de dire : Fratres ejus, id est cognati; JACOBUS, scilicet minor; SIMON, scilicet Cananœus, seu Zelotes; Judas, qui est Thaddeus.

Tirinus dit seulement: Qua ratione, JACOBUS ALPREI, JOSEPH, et Simon, et Judas, filii Cleophe, vocentur fratres? id est conejus..... Et transfiguratus est coram ipsis. ( Matth. xvii. 1. — Marc. ix. 1. — Luc. ix. 28.)

Respondens autem Joannes, dixit: Præceptor, vidimus quemdam nomine tuo ejicientem dæmonia, et prohibuimus eum.... (*Luc.* 1x. 49.)

Cum vidissent autem discipuli ejus Jacobus et Joannes, dixerunt: Domine, vis dicamus ut ignis descendat de cœlo et consumat illos. (Luc. 1x. 54.)

Tunc accessit ad eum mater filiorum Zebedez (1) cum filiis suis, adorans et petens aliquid ab eo..... Et audientes decem, indignati sunt de duobus fratribus. (*Matth.* xx. 20, 24.)

Et accedunt ad eum Jacobus et Joannes filii Zebedaer, dicentes: Magister, volumus ut quodcumque petierimus, facias nobis.... Et audientes decem, cœperunt indignari de Jacobo et Joanne. (*Marc.* x. 35, 41.)

Et cum sederet (Jesus) in montem Olivarum, interrogabant eum separatim Petrus et Jacobus et Joannes et Andreas. (*Marc.* XIII. 3.)

Dicit ei Judas, non ille Iscariotes: Domine, quid factum est.... (Joann. xiv. 22.)

Et assumpto Petro et duobus filiis Zebedær (Jacobo et Joanne), cœpit contristari et mœstus esse. ( *Matth.* xxvi. 37.)

Et assumit Petrum, et Jacobum, et Joannem se-

sobrini Jesu, et sorores seu consobrinæ ejus, Salome et Maria. Il sembleroit faire là deux personnes d'Alphée et de Cléophas, tandis qu'ailleurs il n'en fait qu'un seul personnage, père des quatre Apôtres ici dénommés.

<sup>(1)</sup> Cette femme est bien Salomé, épouse de Zébédée, et mère de sos fils Jacques le Majeur et Jean l'évangéliste.

cum (1): et cœpit pavere et tædere. (Marc. xrv. 33.)

Stabant autem juxta crucem Jesu mater ejus (MARIA); et soror matris ejus MARIA CLEOPHAE (2), et Maria Magdalene. Cùm vidisset ergo Jesus matrem et discipulum stantem, quem diligebat, (Joannem), dicit matri suæ: Mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua. (Joann. xix. 25, 26, 27.)

Erant autem ibi mulieres multæ.... inter quas erat (3) MARIA MAGDALENE, et MARIA JACOBI et JOSEPH mater, et mater filiorum Zebedaei. (*Matth.* xxvii. 55, 56.)

Erant autem et mulieres de longé aspicientes: inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi minoris et Joseph mater, et Salome (mater filiorum Zebedæi). (Marc. xv. 40.)

Erat autem ibi MARIA MAGDALENE, et altera MA-RIA (4), sedentes contra sepulcrum. (Matth. xxvII. 61.)

MARIA autem MAGDALENE, et MARIA Joseph, aspiciebant ubi poneretur. (Marc. xv. 47.)

Vesperè autem sabbati, quæ lucescit in prima sabbati,

<sup>(1)</sup> Il paroît que ces trois Apôtres avoient la confiance particulière de Jésus-Christ: ce sont les mêmes qu'il avoit déjà admis à sa transfiguration.

<sup>(2)</sup> C'est-à-dire, selon Tirinus, Marie femme de Cléophas qui étoit frère, ou plutôt beau-frère de Saint Joseph, époux de Marie.

<sup>(3)</sup> Il est question dans ce verset et dans le suivant, 1º de Marie-Madeleine, sœur de Lazare et de Marthe; 2º de Marie, mère de Jacques et de Joseph (ou José), qui est connue comme femme de Cléophas, et par conséquent seroit belle-sœur de la Sainte Vierge, puisqu'elle étoit propre sœur de Saint Joseph; 3º de Marie, femme de Zébédée, que Saint Marc, xv, 40, nomme Salomé.

<sup>(4)</sup> C'est sans doute une fille de Marie Cléophé et qui étoit sœur de Marie Salomé.

wenit Maria Magdalene, et altera Maria (1), videre sepulcrum. ( Matth. xxvIII. 1. )

Et cùm transisset sabbatum, Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Salome emerunt aromata ut venientes ungerent Jesum. (*Marc.* xvi. 1.)

Et regressæ à monumento nunciaverunt hæc omnia illis undecim, et cæteris omnibus. Erat autem Maria Magdalene, et Joanna (2) et Maria Jacobi, et cæteræ quæ cum eis erant. (Luc. xxiv. 9, 10.)

Et respondens unus (ex duobus discipulis ad Emmaüm properantibus), cui nomem Cleophas (3), dixit ei: Tu solus peregrinus es in Jerusalem...... ( Luc. xxiv. 18.)

Et cum introissent in cœnaculum, ascenderunt ubi manebant Petrus et Joannes, Jacobus et Andreas, Philippus et Thomas, Bartholomaeus et Matthaeus, Jacobus Alphaei, et Simon Zriotes, et Judas Jacobi. Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus, et Maria matre Jesu, et fratribus ejus. (Act. Ap. 1. 13, 14.)

Et statuerunt duos, Joseph (Jose), qui vocabatur

<sup>(1)</sup> C'est toujours la même Marie, sœur de Salomé.

<sup>(2)</sup> Cette Joanna étoit la femme de Chus, procurateur ou intendant d'Hérode Antipas.

<sup>(3)</sup> On ignore qui peut être ce Cléophas. Étoit-il l'époux on le père de Marie, dite Cléophé? ou étoit-ce simplement un citoyen d'Emmaüs, disciple de Jésus-Christ? On n'est pas plus d'accord à ce sujet que sur le nom de son compagnon de voyage, que les uns, tel que Saint Grégoire-le-Grand, croientêtre Saint Luc; ce qui ne paroît pas probable; d'autres, tel qu'Origène, pensent que c'est Saint Siméon; Epiphane y voit Nathanael; cufin Saint Ambroise le nomme Amaou.

BARSABAS, qui cognominatus est justus (1), et Matthiam. (Act. Ap. 1. 23.)

JUDAS Jesu-Christi servus, fratrer autem JACOBI......
( Epist. Cath. Judæ Apost. 1.)

Résumons en peu de mots les noms propres des parens de Jésus-Christ, qui sont rapportés dans les versets précédens. C'est une répétition, dira-t-on; oui, mais c'est une répétition abrégée, qui nous paroît nécessaire, en ce qu'elle peut contribuer à familiariser davantage le lecteur avec une nomenclature toujours difficile à retenir dans une matière aussi obscure. Les évangélistes ont donc mentionné les noms sui-yans:

- 1° ZACHARIE et ÉLISABETH, père et mère de JEAN-BAPTISTE. Sainte ÉLISABETH est appelée parente (cognata) de la Sainte Vierge. (Luc, 1, 5 et 36.)
- 2º Joseph, époux de Marie, mais non père de Jésus, qui est fils de Marie seule. (Luc, 1, 27.)
- 3º Zéвédée, père de Jacques (le Majeur) et de Jean (l'évangéliste). (*Matth.*, х, 3; *Marc*, 111, 17, 18.)
  - 4º JACQUES (le Mineur, fils d'Alphée) et son

<sup>(1)</sup> On croit que c'est Joseph ou José, fils d'Alphée, frère de Jacques le Mineur, de Jude et de Simon. Des quatre frères, Joseph seroit le seul, comme nous l'ayons dit, qui n'eût pas été Apôtre.

frère Jude ou Thaddée. (Luc., vi, 14 et 16.) Remarquons ici que Jude et Thaddée c'est le même personnage, puisque dans la vocation des Apôtres, Saint Matthieu se sert du mot Thaddée, et Saint Luc, du mot Jude, frère de Jacques, pour désigner la même personne.

5° Le même Jacques (le Mineur), Joseph (ou José), Simon et Jude, tous présentés comme frères du Seigneur; on y parle aussi de sœurs. Le texte des deux évangélistes, Saint Matthieu, xIII, 54, 56; et Saint Marc, VI, 2, 3, donne à penser que ces quatre personnages, ainsi que les sœurs qu'ils ne nomment pas, étoient regardés par les Juifs comme enfans de Joseph, puisqu'ils les appellent frères et sœurs de Jésus-Christ. Mais il faut faire attention que dans d'autres endroits des évangélistes, précédemment comme nous venons de le voir, et par la suite comme nous le verrons, Jacques le Mineur est nommé fils d'Alphée (le même que Cléophas, selon quelques-uns), et Thaddée, qui est le même que Jude, est appelé frère de ce Jacques.

6° La mère de Jacques (le Majeur) et de Jean (l'évangéliste), c'est-à-dire l'épouse de Zébédée (Marc, x, 35), que le même Saint Marc appelle ailleurs (xv, 40) Salomé.

7° Marie Cléophé, c'est-à-dire Marie, femme de Cléophas. (*Jean*, xix. 25.)

8° Marie, mère de Jacques (le Mineur) et de Joseph (José), et Salomé, femme de Zébédée, mère de Jacques (le Majeur), et de Jean (l'évangéliste). (Marc, xv, 40.)

9°. JEAN l'évangéliste, JACQUES le Majeur son frère, l'un et l'autre fils de Zébédée; JACQUES le Mineur, fils d'Alphée; SIMON Zélotès, et JUDE frère de JACQUES. (Act. des Ap., 1, 13, 14.)

Voilà tous les personnages mentionnés dans les Évangiles comme parens contemporains de Jésus-Christ; nous n'y avons pas compris Ma-THAN, JACOB et HÉLI, parce que, rapportés seulement dans la généalogie du Sauveur, ils lui sont antérieurs comme aïeux et bisaïeux. Il y a aussi une Sobé reconnue pour mère de Sainte Élisabeth; nous n'en avons point parlé, parce qu'elle n'est point citée par les évangélistes, non plus que Sainte Anne et Saint Joachim; mais ils trouveront leur place dans la plupart des tableaux généalogiques. Voyons maintenant si nous pourrons découvrir quelque trace des degrés de parenté entre les personnages compris dans les neuf articles précédens ou dans les versets latins que nous avons rapportés ci-dessus.

Nous trouvons d'abord Ste Élisabeth, femme de Zacharie, annoncée comme parente de la Sainte Vierge. Petite-fille de Mathan et nièce de Sainte Anne, elle étoit donc cousine de la Vierge Marie, et son fils Jean-Baptiste étoit cousin issu de germain du Sauveur.

Zébédée se présente ensuite; il est père de Saint Jacques le Majeur, et de Saint Jean l'évangéliste, le disciple bien-aimé du Sauveur. Mais comment sont-ils parens de Jésus-Christ? Par Marie Salomé, l'épouse de Zébédée et la mère des deux apôtres, que l'on croit être fille de Cléophas, le même qu'Alphée. Ce Cléophas, fils de Jacob, étoit par son épouse beau-frère de Saint Joseph, l'époux de Marie, et neveu de Sainte Anne; ainsi Marie Salomé étoit cousine de la Sainte Vierge, et ses deux fils parens de Jésus-Christ au même degré que Saint Jean-Baptiste.

Quant aux quatre personnages désignés dans Saint Matthieu et dans Saint Marc, comme frères de Jésus-Christ, savoir Jacques le Mineur, Joseph (José), Simon et Judas (Jude), étoient-ils, comme ils le paroissoient aux Juifs, fils de Saint Joseph, avant qu'il eût épousé Marie? Plusieurs SS. Pères ont été de cet avis, et nous rapporterons plus tard leurs opinions. Mais on a reconnu, comme nous le démontre-

rons d'une manière à-peu-près évidente, que cela est dénué de fondement. Ainsi, rejetons Saint Joseph comme père de ces quatre Apôtres, et considérons-le seulement comme leur oncle, puisqu'on le croit frère de Cléophas ou Alphée qu'on regarde comme leur père. Celuici les eut d'une Marie, surnommée Cléophé, sans doute à cause de son mariage avec lui; laquelle Marie, à ce que l'on croit, étoit sœur ou belle-sœur de la Sainte Vierge. Ainsi les quatre Apôtres en question seroient donc simplement cousins de Jésus-Christ, et oncles de Jacques le Majeur et de Saint Jean l'évangéliste.

Dans le même endroit de l'Évangile où il est question des frères du Sauveur, on parle aussi de ses sœurs, mais on ne les nomme pas. Il est présumable que c'est Marie Salomé, la mère de Jacques le Majeur et de Saint Jean l'évangéliste, et une autre Marie désignée dans l'Évangile sous le nom d'altera Maria. Les uns ont nommé ces deux sœurs Salomé et Marie; les autres, Esther et Thamar.

Nous venons de rapporter tout ce que les évangélistes nous donnent de positif et tout ce qu'ils laissent de conjectural sur la généalogie et la parenté de Jésus-Christ. Ne soyons donc pas surpris si d'une matière aussi obscure sont sortis beaucoup de systêmes. Nous allons, comme

nous l'avons annoncé, exposer les principaux. Leurs auteurs, pour faire voir la filiation bien suivie selon l'opinion qu'ils ont adoptée, ont été obligés de remonter, dans la généalogie du Sauveur, à ses aïeux et bisaïeux. On trouvera des contradictions entre ces différens systèmes; mais c'est de leurs rapprochemens et de leur discussion que pourront peut-être par la suite jaillir quelques rayons de lumière au milieu de ces épaisses ténèbres.

# SYSTÊME D'APRÈS SAINT JEAN DAMASCÈNE.

Voici comment Saint Jean Damascène établit la fin de la généalogie du Sauveur; nous disons la fin, car il n'entre dans aucun détail sur ses parens contemporains; il s'arrête à Joseph et à Marie, son seul but étant de concilier les deux généalogies de Saint Matthieu et de Saint Luc.

Lévi, dit-il (1v, ch. 15, de fide), descendu de David par la branche de Nathan (Voy. ci-devant pp. 198 et 199 la généalogie de Saint Luc), eut pour fils Melchi et Panther (1). Panther engendra Barpanther, et de Barpanther sortit Joachim père de Marie.

<sup>(1)</sup> Les noms de Panther et de Barpanther ne se trouvent ni dans les généalogies de Jésus-Christ, ni dans aucun des livres de la Bible. Il est surprenant de voir ce nommé Panther cité comme aïeul du Sauveur; lui qui n'a jamais été désigné par les Juiss, enne-

Mathan, fils de David par la branche de Salomon, épousa une femme dont il eut Jacob. Celui-ci fut père de Joseph époux de Marie. Mais après la mort de Mathan, Melchi, frère de Panther, épousa la veuve de Mathan et en eut Héli, de manière que Jacob et Héli étoient frères utérins: le premier, fils de Mathan; et l'autre, fils de Melchi. Héli mourut sans enfans; mais Jacob, ainsi que nous l'avons dit, eut Joseph. Ce détail s'entendra mieux à vue du tableau suivant.



Il est inutile de combattre ce systême qui n'a et ne peut avoir aucun partisan, puisqu'il s'étaie sur des personnages dont les noms ne se trou-

mis acharnés de Jésus, que comme séducteur de Marie. Cette fable est fort ancienne, car le nom de Panther se trouve déjà dans Origène (contra Celsum, lib. 1, pag. 25, edit. cantabr.), dans le Thalmud de Babylone (tract. Sanhedr.), et dans les vies de Jésus-Christ, publiées par les Juifs sous le nom de Tholdoth Jesu, ouvrage où s'exhale en calomnies absurdes et ridicules toute leur fureur contre le Christianisme.

vent point dans la Bible, et n'ont été connus ni de Jules Africain, ni des autres anciens, du moins dans la généalogie de Jésus-Christ. On ne peut donc les y recevoir sans contredire les évangélistes qui n'en ont pas parlé, à moins qu'on ne les y admette comme des surnoms de Lévi et de Mathat. Alors, en rétablissant les choses dans leur situation naturelle, il faudroit lire:



Mais il resteroit toujours beaucoup d'incertitude et de louche sur l'admission de ces deux surnoms, particulièrement d'après ce que nous disons ailleurs de Lévi et de Mathat. V. la note précédente qui est à la fin de la généalogie de Saint Luc, page 199; et ce qui est dit ci-après dans le système de Jules Africain.

# SYSTÊME D'APRÈS SAINT ÉPIPHANE.

Le fragment suivant de la généalogie de Jésus-Christ, selon Saint Epiphane (*Haeres*. 78 et Hippolyt. apud Niceph. 11, c. 3), porte principalement sur Saint Joseph, qu'il regarde comme le père des six enfans que l'on désigne dans l'Évangile comme frères et sœurs du Sauveur. Ensuite il lui fait épouser Marie. Cette opinion de Saint Epiphane a été fort suivie par les Grecs; mais en Occident elle a beaucoup moins de partisans. Un petit tableau va démontrer ce systême.

SALOMON, etc.

Јасов.

JOSEPH: CLÉOPHAS son frère (1).

1° Mariage. — Second mariage avec MARIE, fille de MARIE CLÉOPHÉ (2).

JACQUES, JOSÉ, JOSCHIM et d'Annie.

SIMÉON, JUDE, Seule, elle est mère

MARIE et SALOMÉ (3). de JÉSUS-CHRIST.

Nous croyons devoir entrer ici dans quelques détails sur ce que l'on a dit et écrit dans les différens siècles soit sur le célibat, soit sur les mariages de Saint Joseph.

Quoique l'opinion la plus commune soit que

<sup>(1)</sup> VID. HEGESIPP. apud EUSES. lib. III, c. 11; — EPIPHAN., hæres. 78; — et Hibronym. advers. Helvid. c. 7.

<sup>(2)</sup> Vid. JOANN. XIX, 25. — Théophylacte, sur Saint Matth., XIII, 56, dit que Saint Joseph et Clopas ou Cléophas étoient frères. Cléophas étant mort sans enfans, Joseph épousa sa veuve dont il eut quatre fils qui sont nommés dans l'Evangile les frères du Seigneur (Jacques, José, Siméon, Jude), et deux filles, savoir Salomé et Marie, surnommée fille de Cléophas, parce qu'en effet elle étoit sa fille selon la loi.

<sup>(3)</sup> Nicéphore, liv. 11, c. 11, cite Saint Hippolyte qui dit que les deux filles de Saint Joseph se nommoient Esther et Thamar.

Saint Joseph a toujours conservé une parfaite virginité, cependant des monumens anciens et quelques SS. Pères donneroient à penser qu'il avoit été marié, qu'il avoit eu des enfans et qu'il étoit veuf lorsqu'il épousa la Sainte Vierge.

Le Protévangile de Saint Jacques porte expressément, n° 9, que Saint Joseph s'excusa d'épouser Marie, disant: J'ai des enfans, je suis vieux, elle est jeune, je crains de devenir la fable d'Israël.

L'Évangile de la naissance de la Sainte Vierge, n° 7, rapporte aussi que Joseph étoit veuf lorsqu'il épousa Marie.

Saint Epiphane, dont nous venons de rapporter le système, dit (51, n° 10), que Saint Joseph avoit environ quatre-vingts ans lorsqu'il épousa la Sainte Vierge, et qu'il étoit veuf et père de six enfans (l'énumération s'en trouve dans le tableau que nous avons donné). Il dit encore ailleurs que la première femme de Saint Joseph, dont il eut quatre fils et deux filles, étoit de la tribu de Juda.

Saint Hippolyte de Thèbes, en donnant à Saint Joseph les mêmes enfans, ajoute que sa femme se nommoit Salomé, et qu'elle étoit fille d'Aggée, frère de Zacharie père de Jean-Baptiste; mais au lieu de nommer les deux filles de

Saint Joseph, Marie et Salomé, comme a fait Saint Epiphane, il les appelle Esther et Thamar.

Nicéphore (liv. 11, c. 3), écrit la même chose d'après Saint Hippolyte de Porto; c'est sans doute une erreur du copiste qui aura mis Porto pour Thèbes.

Saint Grégoire de Tours (Hist. eccl., liv. 11, c. 1), suppose aussi que Saint Jacques, apôtre, frère de Jésus-Christ, étoit un des fils de Joseph, né d'un premier mariage.

Eusèbe (*Hist. eccl.*, liv. 11, c. 1), parlant de Saint Jacques, surnommé le frère du Seigneur, dit qu'il étoit aussi nommé fils de Joseph, sans doute parce qu'il l'avoit eu d'une autre femme, (c'est-à-dire d'un premier mariage).

Saint Hilaire (in Matth., c. 1, p. 612, nº. 4), déclare nettement que les frères du Seigneur, dénommés dans l'Évangile, étoient fils non de Marie, mais de Joseph qui les avoit eus d'un premier mariage, filii Joseph, ex priore conjugio suscepti.

Origène (in Matth., ex editione Huetii, p. 225), reconnoît que ce sentiment est assez commun, et qu'il vient de l'évangile attribué à Saint Pierre, ou du livre de Saint Jacques (le Protévangile, dont nous avons parlé). Il ne le réfute point, et loin de dire que Joseph étoit de-

meuré vierge, il croit qu'il est raisonnable de dire que Jésus est le premier modèle de la parfaite virginité parmi les hommes, comme Marie l'est parmi les femmes.

Saint Ambroise (De instit. virgin., c. v1, n° 43), déclare que ceux que l'Évangile appelle frères du Seigneur, pourroient être fils de Joseph et d'une autre femme que Marie, potuerunt autem fratres esse ex Joseph, non ex Maria; et il ajoute que, si l'on veut bien examiner ce sentiment, on le trouvera vrai, quod quidem si quis diligentius prosequatur, inveniet.

L'Ambrosiaster (in epist. ad Galatas, 1, 19), s'explique nettement sur cet objet; il dit que Saint Jacques, évêque de Jérusalem, est fils de Joseph, et qu'en cette qualité il est frère du Seigneur. On cite encore pour ce sentiment Saint Amphiloque (Homil. 1v, pag. 56), Saint Grégoire de Nysse (Homil. 11, in resurrect., pag. 412-415), et même Saint Jean Chrysostôme (in Matth., homil. v), quoiqu'il ne soit pas bien clair.

Saint Augustin (in epist. ad Galat., 1, 19), laisse indécise la question de savoir si Saint Jacques étoit fils de Joseph, ou s'il étoit simplement parent de Jésus-Christ en quelqu'autre manière. Mais, dans un ouvrage écrit

depuis celui-là (Idiotism. S. Script.), il dit que Saint Jacques étoit fils d'Alphée.

Mais voici un raisonnement ou plutôt un fait qui détruit de fond en comble tout ce qu'on a dit touchant Saint Jacques, considéré comme fils de Saint Joseph. C'est que Marie, mère dudit Saint Jacques, étoit encore vivante au temps de la mort de Notre Seigneur, puisqu'elle est nommée parmi les saintes femmes qui y assistèrent. Les textes suivans, que nous allons citer encore une fois, le prouvent : inter quas erat Maria Magdalene, Maria Jacobi et Joseph mater, et mater filiorum Zebedaei (MATTH. XXVII, 56). - Et cum transisset sabbatum, Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Salome emerunt aromata (MARC. xvi, 1). - Erat autem Maria Magdalene, et Joanna, et Maria Jacobi, et caeterae quae cum eis erant. (Luc. xxiv, 10.) Or il n'est pas croyable que Saint Joseph eût eu deux femmes à-la-fois, savoir Marie, mère de Jacques, et Marie, mère de Jésus, ni qu'il eût répudié la première pour épouser la seconde. Ni l'Écriture, ni l'histoire, ni la tradition ne nous apprennent rien de semblable. La chose paroîtra encore plus incroyable, si l'on apprend que ces deux saintes femmes-étoient sœurs comme le veulent plusieurs SS. Pères, tels que Saint Jérôme (in

Matth., in Helvid., et epist. 150), Théodoret, (in epist. ad Galat.), Bede (in Marcum), Chrysologue (serm. 480, in Theophylact., Matth.), etc. Voyez en outre Saint Jean, c. XIX, 25; stabant autem juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus, Maria Cleophæ, et Maria Magdalene. D'ailleurs la loi (Levit., xvIII, 18), défendoit expressément de tels mariages. Marie, mère de Jacques, n'étoit donc point épouse de Saint Joseph. Mais Saint Joseph n'avoit-il pas été marié à une autre femme? C'est ce qui nous paroît très difficile à décider. Cependant si l'on en croit Saint Jérôme (contra Helvidium), il dit formellement: Aliam eum uxorem habuisse non scribitur. « On ne trouve nulle part qu'il ait eu une autre femme. »

On ignore le lieu et le temps de la mort de Saint Joseph. Saint Epiphane (Haeres. 78, n° 10), pense qu'il avoit quatre vingts ans lors qu'il épousa la Sainte Vierge, et qu'il est mort âgé de quatre-vingt-douze ans, peu de temps après qu'il eût retrouvé Jésus assis dans le temple au milieu des docteurs. Le P. Pezron n'est pas de cet avis, il ne donne que cinquante ans à Saint Joseph lors de son mariage avec la Sainte Vierge, et fixe sa mort à environ l'an 29 de l'âge du Sauveur. On présume que Saint Joseph est

mort à Nazareth où il avoit fixé sa résidence depuis son retour d'Égypte. Jésus-Christ y demeuroit encore au commencement de sa prédication. Il alla quelque temps après à Capharnaum où Josephétoit très connu, car, selon quelquesuns, il étoit de cette ville, et la Sainte Vierge, de Nazareth.

## SYSTÈME D'APRÈS D'ANCIENS VERS CITÉS PAR GERSON.

Jean Gerson (né en 1363, m. en 1429), chancelier de l'université de Paris, rapporte (tom. 111 oper., p. 59), d'anciens vers latins qui établissent un système généalogique des parens de Jésus-Christ, différent de ceux que l'on connoît. D'après ces vers, Anne, mère de Marie, épouse d'abord de Joachim, devint veuve; ensuite elle se remaria successivement avec Cléophas, puis avec Salomé. De ces trois mariages, elle eut trois filles, savoir, de Joachim, Marie qui épousa Joseph et devint mère de Jésus (sans opération humaine); de Cléophas, une autre Marie qui épousa Alphée, dont elle eut Saint Jacques le Mineur (dit Jacobus Alphaei), Joseph (José), Simon et Jude; enfin de Salomé, elle eut une troisième Marie qui épousa Zébédée, dont elle eut Saint Jacques le Majeur et Saint Jean l'évangéliste. Tout cela est exprimé

dans les cinq vers rapportés par Gerson, ainsi qu'il suit:

Anna tribus nupsit, Joachim, Cleophæ, Salomæque. Ex quibus ipsa viris peperit tres Anna Marias: Quas duxêre Joseph, Alphæus, Zebedæusque. Prima Jesum; Jacobum, Joseph, cum Simone Judam Altera dat; Jacobum dat tertia datque Joannem.

Pour rendre la chose encore plus sensible, nous allons disposer en tableau cette filiation.

ANNE femme

1º d'HÉLI OU JOACHIM, 2º de CLÉOPHAS, 3º de SALOMÉ.

LA VIERGE MARIE, MARIE, ÉPOUSE de JOSEPH; ÉPOUSE d'ALPHÉE; ÉPOUSE de ZÉBÉDÉE; elle engendre seule elle en a

JÉSUS-CHRIST. JACQUES, JOSÉ, SIMOR, JACQUES Majeur, JUDE.

JACQUES MAJEUR, ÉVANGE.

L'opinion la plus générale étant que la Sainte Vierge a été fille unique de Sainte Anne, quoique plusieurs lui donnent une sœur, ce systême généalogique n'a point de partisans.

# SYSTÊME D'APRÈS THOYNARD.

Nicolas Thoynard (né en 1629, m. en 1706), étoit un savant très distingué, auquel on doit une Concorde des quatre Évangélistes, en grec et en latin, 1707, in-fol., fort recherchée. Il a aussi une opinion particulière sur quelques parens de Jésus-Christ. Selon lui, Marie, sœur de la Sainte Vierge, et mère de José et de Jacques le Mineur (Matth., xxv11, 56; et Marc,

xv, 40), qui sont appelés dans l'Évangile, frères du Seigneur, est nommée par Saint Jean (xix, 25), Maria Cleophae, et par Saint Marc (loc. cit.), Maria Joseph (José). En conséquence, il pense qu'elle étoit mère de Joseph (José), femme d'Alphée et fille de Cléophas, qu'il suppose être frère de Joachim ou Héli, et fils de Mathat, aïeul de la Sainte Vierge; il dispose ainsi cette portion de généalogie, dans ses Notae in harmoniam, pag. 155.

#### MATHAT.

Joachim ou Héli.

CLÉOPHAS.

La Vierge Marie.

MARIE femme d'Alphée.

JÉSUS-CHRIST.

JACQUES le Min., JOSEPH (José).

Il ajoute qu'une chose qui contribue à lui faire conjecturer que Marie, mère de Joseph, étoit fille de Cléophas, et non sa femme comme d'autres le pensent, c'est que si elle eût été sa femme, vraisemblablement on la verroit s'en retourner avec lui, lorsque le lendemain de la fête de Pâques, on le voit aller de Jérusalem à Emmaüs. (Mais est-ce bien ce Cléophas que le Sauveur a rencontré sur le chemin d'Emmaüs?) Thoynard remarque aussi que l'interprète arabe nomme expressément cette Marie, fille de Cléophas; et on peut ajouter que les évangélistes Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, dé-

signant Saint Jacques le Mineur sous le nom de Jacobus Alphaei, donnent suffisamment à entendre qu'il étoit fils d'Alphée. Ainsi sa mère devoitêtre naturellement l'épouse du même Alphée.

## SYSTÊME D'APRÈS TIRINUS.

Jacques Tirinus ou Tirin, savant jésuite d'Anvers (mort en 1636), a laissé un commentaire sur la Bible, 2 vol. in-fol., que l'on n'estime pas autant que celui de Menochius (mort en 1656), et que nous avons cependant consulté avec au moins autant de fruit, nous disons au moins, car dans beaucoup d'articles, nous y avons trouvé une érudition qui nous a paru supérieure à celle de Menochius. Mais l'érudition relative aux faits n'est pas l'objet le plus important dans un ouvrage de cette espèce. Une interprétation claire, précise et approfondie des endroits difficiles de la Bible, et les difficultés d'un texte obscur heureusement aplanies, doiwent l'emporter sur l'érudition, et sans doute que sous ce rapport, on a reconnu dans Menochius une supériorité sur Tirinus, qui d'ailleurs l'avoit précédé dans la carrière. Mais nous n'avons point à discuter ici le mérite réciproque de ces deux pieux et doctes commentateurs, nous nous occuperons seulement du système généalogique que Tirinus a publié sur les parens de Jésus-Christ.

Dans les pièces préliminaires de son commentaire, on trouve à la suite de son Chronicon sacrum, tom. 1, p. 58, quatre grands tableaux intitulés: Arbor genealogiae patriarcharum veteris testamenti et ex his prognati Jesu-Christi Domini nostri. Ces quatre tableaux, double in-folio, imprimés d'un seul côté, à colonnes, annoncent un grand travail; le premier regarde la descendance d'Adam jusqu'à Noé, (liste simple des patriarches), et de Noé jusqu'à Abraham, avec de grands développemens. Le second renferme la descendance d'Abraham jusqu'à David, avec des développemens aussi étendus. Le troisième appartient à la famille des Lévites; et le quatrième va depuis David jusqu'à Jésus-Christ inclusivement. La généalogie, à partir du roi prophète, est divisée en deux branches ( celle de Salomon et celle de Nathan ); c'est le même ordre que celui qui a été observé par Saint Matthieu pour la branche de Salomon, et par Saint Luc pour celle de Nathan. Le tout est terminé par le synoptisme de la famille du Sauveur.

Le systême du P. Tirin diffère des autres en plusieurs points; il en est cependant quelquesuns où il s'en rapproche; ce sont ceux où les évangélistes semblent indiquer la route sinon très clairement, du moins de manière à y faire quelques pas; tels sont les versets où il est question de Zacharie, d'Elisabeth, de Joseph, de Marie, des frères (cousins) de Jésus-Christ, de leur père Alphée ou Cléophas, de leur mère Marie Cléophé, de Zébédée, de ses fils, etc., etc. Voici le plan qu'il a suivi.

Mathan a eu d'une Marie de la tribu de Juda, quatre enfans :

- 1º Marie, mère de Salomé;
- 2º Sobé, mère d'Elisabeth, qui, ayant épousé Zacharie, en a eu Saint Jean-Baptiste;
- 3º Jacob, qui a eu deux enfans, Joseph l'époux de la Sainte Vierge, et Cléophas ou Alphée (Tirin lui attribue ces deux noms); lequel Cléophas a eu six enfans, savoir deux filles et quatre fils: les deux filles sont Salomé, épouse de Zébédée, et mère de Jacques le Majeur et de Jean l'évangéliste; puis une nommé Marie (qui est sans doute l'altera Maria de l'Évangile). Les quatre fils sont, Jacques le Mineur, Joseph ou plutôt José, comme il est dit dans le grec, Jude nommé Thaddée ou quelquefois Lebbée, et Simon. On voit que ces six enfans étoient neveux et nièces de Joseph, époux de la Sainte Vierge;

4° Sainte Anne, qui a mis au monde la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ.

Tel est le détail du systême du P. Tirin; le tableau qu'il a dressé lui-même et accompagné notes que nous avons revues, en les traduiat du latin, est ainsi conçu:

| Nora. Les not                                                                         | Jacques le ma               | Saloné (4),<br>femme de Zébépés.                          | Marie (1).                                                                                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| es de ce tableau sont to                                                              | Jacques le maj. Jean évang. | MARIE (5).                                                | Soné.  Soné.  Soné.  ELISABETH, C femme de ZACHANIE. c femme APPTISTE.                                                                               |   |
| Nota. Les notes de ce tableau sont toutes de suite, à commencer au bas de cette page. |                             | Jacques (6) José (7). Jude (8). Siméon (9).<br>le Mineur. | et Marie sa femme de la tribu de Juda.  Sosé.  Jacos.  L  LISABETH;  CLÉOPHAS (3) S. JOSEPH.  de Zacharie.  ou Alphée,  de Pariste.  époux de Marie. | 3 |
| bas de cette page.                                                                    |                             | . Siméon (9).                                             | Ants , femme<br>d'Héli ou Joachim (2)<br> <br>  Maris.<br> <br>  JÉSUS-CHRIST.                                                                       |   |

Ce système nous a paru plus intéressant que

<sup>(1)</sup> Le Ménologe des Grecs ( au 8 septembre ) établit de la mêmo ranière l'ordre et la série des quatre enfans de Mathan; et cette

les précédens, soit parce qu'il est plus détaillé, et cependant plus simple, soit parce qu'il nous

opinion est partagée par Annius de Viterbe, par J. Lucidus, P. Galatinus, G. Vicellius, Lyra, etc. etc. Selon eux, Saint Matthieu aura composé sa liste des ancêtres du Sauveur, de la généalogie paternelle de Saint Joseph et de la généalogie maternelle de la Sainte Vierge; tandis que Saint Luc, qui a plus en vue la Sainte Vierge dans son récit, a composé sa série de la généalogie paternelle de la Vierge Marie. Ainsi Joseph est appelé fils d'Héli (de Joachim), parce qu'il étoit son gendre. On pourroit dire que dans Saint Luc, ch. 111, qui fuit Heli ne se rapporte pas à Joseph, mais à Jésus-Christ, comme s'il y avoit qui erat ( ut putabatur filius Joseph) filius Heli, etc. Ainsi Élisabeth et Salomé furent cousines de la Sainte Vierge, étant nièces de Sainte Anne, puisqu'elles provenoient de ses deux sœurs Marie et Sobé.

- (2) Un historien de Marie (Christophe de Castro, Jésuite espagnol d'Ocagna), a trouvé, d'après les Rabbins, Saint Hilaire et d'autres Saints Pères, que le père de Marie a eu deux noms, Héli ou Eli, et Joachim; ces deux noms ne sont pas ai différens que dans l'idiome hébraïque ils ne puissent se réunir et en former un seul, en disant Eliachim; on l'abrège en disant simplement Héli, et par équivalent on a dit Joachim. On voit dans le 4º liv. des Rois, ch. xxxII, 34, et dans le 2º livre des Paralipomènes, ch. xxxvI, 4, le roi de Juda, Éliacim, se nommer Joakim; et le grand-prêtre Éliachim, dans Judith, IV, II, est appelé, ch. xv, 9, Joacim. Voyez un Commentaire historique sur Saint Joachim, dans les Bollandistes, 3º vol. de mars, 1668, in-fol., pag. 77-80. Le Commentaire historique sur Saint Joseph est dans le même tome, pag. 4-25.
- (3) Les enfans de Cléophas (ou selon la nature ou selon la loi), au nombre de six, tels qu'ils sont détaillés ici, sont reconnus par Égésippe, Eusèbe, Épiphane, Chrysostôme, Théodoret, Bède, Nicéphore, etc. (V. Chr. de Castro, ch. 1 de son *Histoire de Marie.*)

  (4) Sur Salomé, son mari et ses enfans, tels qu'ils sont pré-
- (4) Sur Salomé, son mari et ses enfans, tels qu'ils sont présentés dans le tableau, on peut consulter Origène, Epiphane, Théophylacte, Euthyme, et d'autres cités par le même Christophe

paroît plus conforme, du moins en partie, aux principaux textes des évangélistes. Mais commo

de Castro, pag. 39. Saint Marc, xv, 40, appelle Salomé, celle que Saint Matthieu, xxvII, 56, nomme mère des fils de Zébédée.

- (5) Cette Marie est sans doute celle dont il est question deux fois dans Saint Matthieu, xxvII, 61, et xxvIII, 1, sous le nom d'altera Maria. Cependant les avis sont partagés à cet égard; il y en a qui pensent qu'elle pourroit être plutôt la femme que la fille de Cléophas. Cette opinion ne nous paroît pas fondée, car d'après ce qu'avoient dit jadis les Juifs, en parlant des frères et des sœurs de Jésus-Christ, il est certain que Cléophas a dû avoir plusieurs filles.
- (6) C'est lui dont il est parlé dans Saint Marc, xv, 40, lorsqu'il est dit, Maria Jacobi minoris et Joseph mater; et dans les Actes des Apôtres, 1, 13, sous le nom de Jacobus Alphæi (filius). Saint Paul, ad Galatas, 1, 19, le nomme Jacobum fratrem Domini, c'est-à-dire consobrinum, fratuelem. On prétend qu'il ressembloit singulièrement à Jésus-Christ, et que c'est par cette raison que le traître Judas convint, avec les Juifs qu'il amena pour arrêter Jésus, qu'il l'embrasseroit, afin que par erreur, ils ne prissent pas Saint Jacques pour le Sauveur. Saint Jacques le Mineur fut le premier évêque de Jérusalem. Après une sainte vie qui lui valut le glorieux surnom de Juste, il fut précipité du haut du temple, lapidé et assommé le 10 avril, l'an 61 de Jésus-Christ.
- (7) Saint Matthieu, xxvII, 56, et Saint Marc, xv, 40, parlent de lui dans les mêmes termes, comme frère de Jacques le Mineur et fils de Marie ( et d'Alphée ou Cléophas). On cite aussi dans le même verset Salomé leur sœur, qui étoit également fille de Marie et de Cléophas.
- (8) Saint Jude se dit lui-même frère de Saint Jacques le Mineur, dans son Épître catholique, v. 1, frater autem Jacobi. Les trois évangélistes qui ont rapporté la vocation des douze Apôtres, ne lui donnent pas le même nom. Saint Luc, v., 16, l'appelle Jude, tandis que Saint Matthieu, x, 3, et Saint Marc, ax, 18, le nomment Thaddée; on prétend qu'il a encore eu le nom

le champ des conjectures est très vaste dans une matière aussi épineuse et aussi obscure, nous n'étonnerons point notre lecteur en lui annonçant encore un système qui s'écartera des précédens, et qui cependant ne lui paroîtra peutêtre pas dénué d'intérêt, et même de quelque vraisemblance dans plusieurs de ses parties.

## SYSTÊME D'APRÈS JULES AFRICAIN ET LE P. PEZRON.

Nous réunissons dans ce système les opinions de Jules Africain et de Paul Pezron, parce que celui-ci parlant du moyen de concilier les deux généalogies de Jésus Christ, s'estappuyé, comme nous l'avons vu précédemment (dans une note p. 201), du récit de Jules Africain, relatif aux parens du Sauveur. Nous allons commencer cet article par ce récit plus détaillé.

Jules Africain, écrivain ecclésiastique, qui vivoit dans la Palestine au commencement du

de Lebbée, mais il n'en est fait mention dans aucun livre du Nouveau Testament.

<sup>(9)</sup> Ce Siméon, frère de Jacques le Mineur, est nommé Simon dans Saint Marc, vi, 3. Il fut successeur de son frère Jacques, dans l'épiscopat de Jérusalem. Il n'étoit pas né à Cana, comme l'apôtre Simon, surnommé pour cette raison Cananœus. Il fut martyrisé à l'âge de 120 ans, l'an 107 de Jésus-Christ, selon la chronique d'Eusèbe. On célèbre sa fête le 18 février. Quant à Saint Simon le Cananéen, sa fête se célèbre le 28 octobre.

. 111º siècle, a prétendu qu'il tenoit de quelques parens de Jésus-Christ selon la chair, qui de Nazareth et de Cocaba, bourgs de Judée, s'étoient répandus en plusieurs endroits de la terre, les détails suivans sur la famille du Sauveur. Mathan, disoient-ils, descendu de David par Salomon, et Melchi descendu du même David par Nathan, épousèrent, l'un après l'autre, une même femme nommée Estha. Mathan en eut Jacob; et après la mort de Mathan, Melchi en eut Héli. Ensuite Héli se maria (l'auteur ne dit point avec qui), et mourut sans enfans. Alors Jacob épousa sa veuve selon la loi de Moïse ( Deuter. xxv, 5 et 6); et de ce mariage vint Joseph, qui, par ce moyen, se trouva fils de Jacob selon la nature, et d'Héli selon la loi.

Mais cette explication de Jules Africain, toute plausible et même respectable qu'elle paroisse d'abord, et par son ancienneté, et par l'adhésion de beaucoup de SS. Pères, peut cependant être attaquée de deux manières.

1° Elle rejette deux aïeux intermédiaires, Mathat et Lévi, que Saint Luc place entre Melchi et Héli. Il est vrai que l'on assure que ces deux noms ne se lisoient point dans Saint Luc du temps de Jules Africain, et qu'il seroit possible que, par une répétition surabondante, ils eussent passé du verset 29, où il est dit, qui fuit Mathat, qui fuit Levi, dans la fin du 23e verset et dans le commencement du 24e, où l'on retrouve les mêmes noms, qui fuit Mathat, qui fuit Levi; et si le texte des saintes Écritures n'étoit pas aussi respectable qu'il l'est, nous regarderions la chose comme très probable. En effet, Saint Irénée ne compte que soixante-douze générations depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ; preuve qu'il n'y trouvoit pas ces deux personnages, car en les comptant il y a bien soixante-quatorze générations, non compris Adam et Jésus-Christ. Grotius soutient que ce n'est que depuis le 1ve siècle que Mathat et Lévi ont paru dans ces versets (23 et 24) de Saint Luc.

2º L'explication de Jules Africain peut encore être attaquée par l'admission d'une opinion au moins aussi ancienne, pour ne pas dire plus, qui fait d'Héli (Eliacim ou Joachim), le père de la Sainte Vierge. Dans ce cas-là, il faudroit considérer Héli comme différent de Joachim qui est généralement reconnu pour le père de Marie, puisque cet Héli seroit mort sans enfans.

Tout ce que nous venons d'exposer d'après Jules Africain, ne regarde encore que Joseph et Héli nommés dans la généalogie de Jésus-Christ; voyons maintenant dans Pezron, ce qu'il dit des autres parens du Sauveur, désignés dans les Évangiles comme ses frères et sœurs. Nous allons rapporter les deux passages que ce savant et pieux écrivain a consacrés à cet objet dans son *Histoire évangélique*, tom. 1, p. 364, ett. 11, pag. 115 et 116. Le premier est ainsi conçu:

« Quand on lit dans l'Évangile que Jésus a en des frères, par ce mot de frères, comme dit Saint Jérôme, il faut entendre ses cousins-germains, consobrinos; car c'est une manière de parler très usitée dans les Écritures, que les cousins soient appelés frères. Ce que les évangélistes appellent donc les frères du Seigneur, n'étoient pas les fils de Saint Joseph, comme quelques anciens Pères ont semblé le croire, sur la foi des livres apocryphes; c'étoient les fils de Marie sœur ou peut-être belle-sœur de la Vierge et tante de Jésus, qu'elle avoit eus d'Alphée et de Cléophas: Fratres Domini (dit Saint Jérome, contra Helvidium), non filios Joseph, sed consobrinos Salvatoris, Mariae liberos, intelligimus, materterae Domini. Cette Marie est celle qui est nommée par Saint Jean, Marie Cléophé, Maria Cleophae; c'étoit la tante de Jésus-Christ, c'est-à-dire, la sœur de sa mère, soror matris ejus, (dites plutôt sa belle-sœur ). Elle eut plusieurs enfans de ses deux maris, d'Alphée qui fut le premier, et ensuite de Clopas ou Cléophas qui fut le second;

et ce sont ses fils qui sont appelés fratres Domini, les frères du Seigneur. »

Le second passage de Pezron rentre dans celui que nous venons de citer, mais il a plus de développement, et mérite d'être rapporté malgré quelques répétitions.

« Plusieurs de ceux qui écoutoient Jésus venu dans son pays, in patriam suam, ou à Nazareth, pour la troisième fois depuis le cours de son ministère, admiroient sa doctrine et disoient : « Où cet homme a-t-il appris toutes ces « choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été « donnée? et d'où viennent ces miracles qui se « font par ses mains? N'est-ce pas là ce charpen-« tier, nonne hic est faber, ce fils de Marie, « qui est frère de Jacques, de Joseph ( qui dans « le grec est appelé José), de Jude, de Simon? « et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? » Nous voyons par ces paroles de Saint Marc (vi, 2, 3), que les Juiss appeloient Jésus-Christ, le frère de Jacques, de Joseph ou José, de Jude et de Simon, parce qu'il étoit, comme j'ai déjà dit, leur cousin germain du côté des deux sœurs; car Marie surnommée Cléophé, qui étoit sœur ou peut-être belle-sœur de la Sainte Vierge, comme nous l'apprenons de l'Évangile (S. Jean, xix, 25), semble avoir eu successivement deux maris. Le premier fut Alphée, qui fut père de Jacques le Mineur et de Joseph ou José, qui

pent-être est celui qui est appelé Barsabas dans. les Actes des Apôtres (1, 13). Son second mari fut Clopas ou Cléophas, qui eut pour fils Jude l'apôtre, qui a écrit l'Épître catholique, et Simon ou Siméon, qui a été deuxième évêque de Jérusalem. Voilà les quatre cousins germains, consobrini, de Jésus-Christ, et tous quatre étoient frères utérins, mais fils de deux pères. Ils avoient apparemment des sœurs, qui étoient pareillement cousines du Sauveur, et qui sont ici appelées ses sœurs. Comme ceux de Nazareth connoissoient la famille de Jésus-Christ, qui n'étoit pas grand'chose selon les hommes, l'Évangéliste dit qu'ils se scandalisoient à son sujet, et scandalizabantur in illo; mais Jésus leur dit: «Un prophète n'est sans honneur que dans son pays, dans sa maison et parmi ses parens. »

D'après ces passages de Pezron et le récit de Jules Africain, on voit que le systême qui en résulte présente quelques différences avec celui de Tirinus qui le précède. Mathan, selon Jules Africain, n'est plus époux d'une Marie de la tribu de Juda, mais il l'est d'une nommée Estha qui, devenue veuve, épouse Melchi, de sorte qu'elle tiendroit aux deux généalogies de Jésus-Christ, par ces deux mariages et par les deux enfans qu'elle en auroit eus, savoir, Jacob de Mathan, et Héli de Melchi. Mais Héli, marié (avec une femme qu'on ne nomme pas), meur

sans enfans; sa veuve épouse Jacob et en a deux enfans, Marie et Joseph (l'époux de la Sainte Vierge). Cette Marie, selon le P. Pezron, a successivement deux époux, 1º Alphée, dont elle a deux fils, Jacques le Mineur et José; puis 2º Cléophas, dont elle a deux fils et deux filles, Jude ou Thaddée, Siméon, Marie Salomé et une autre Marie. Cette Marie Salomé épouse Zébédée et en a Jacques le Majeur et Jean l'évangéliste. Il résulte de toute cette filiation, que Marie, femme d'Alphée et de Cléophas, étant sœur de Saint Joseph, se trouve belle-sœur de la Sainte Vierge (outre un autre degré de parenté dont nous parlerons plus bas); et ses six enfans (quatre fils et deux filles), sont les neveux et nièces de Saint Joseph et de la Vierge Marie, et par conséquent cousins et cousines du Sauveur. Ce sont eux que les Juiss appeloient improprement frères et sœurs de Jésus-Christ.

Mais tous ceux que nous venons de nommer, n'étoient passeulement parens de la Sainte Vierge par son mariage avec Saint Joseph; ils l'étoient encore par Anne, mère de Marie; car Anne étoit sœur de Jacob, père de Saint Joseph. En effet Mathan, outre Jacob, a encore eu Marie, mère de Salomé; Sobé, mère de Sainte Élisabeth, épouse de Zacharie qui en a eu Saint Jean-Baptiste; et Sainte Anne, épouse de Joachim, qui en a eu la Sainte Vierge, seule mère de Jésus-Christ. Pour faire comprendre plus facilement le systême de Jules Africain et de Paul Pezron, nous avons dressé le tableau généalogique suivant.

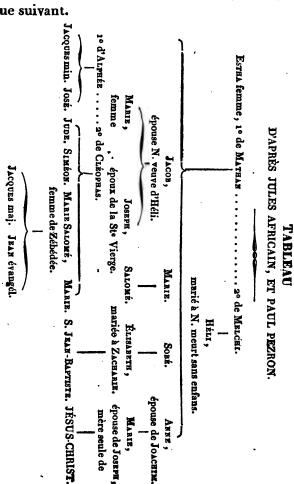

## DERNIER SYSTÊME.

Tous les tableaux et systèmes que nous avons exposés précédemment, laissent plus ou moins à désirer, et même les plus détaillés présentent certaines parties qui ne semblent pas tout-à-- fait en harmonie, soit avec les deux généalogies de Jésus-Christ, soit avec les versets de l'Évangile où il est question des parens du Sauveur, soit avec ce qu'on a pu retenir de la tradition. Par exemple, n'entrevoit-on pas assez clairement dans la généalogie donnée par Saint Mathieu, que Jacob est le père de Saint Joseph, et que par conséquent Héli, dans la généalogie donnée par Saint Luc, ne doit être considéré que comme beau-père du même Saint Joseph, qui a épousé la Sainte Vierge, fille de cet Héli, (qui est le même que Joachim )? Ainsi, l'opinion de Jules Africain, malgré son ancienneté, nous paroît inadmissible. Quant aux textes de l'Évangile sur les noms des parens de Jésus-Christ, nous y trouvons Jacobus Alphaei avec ses frères José, Siméon, Jude, et deux sœurs, puis Maria Cleophae, qui est leur mère; il faut donc qu'elle ait eu ou un seul époux nommé indifféremment Alphée ou Chéophas, comme le prétend Tirinus, ou qu'elle en ait cu successivement deux, appelés l'un Alphée, et l'autre Cléophas, selon l'opinion de Pezron; nous penchons pour le sentiment de Pezron. Saint Jacques le Mineur est nommé quatre fois dans le Nouveau Testament, Jacobus Alphaei, Jacques fils d'Alphée, et jamais de Cléophas; cependant il paroît certain que Maria Cleophae, Marie femme de Cléophas, quoique n'étant désignée qu'une fois sous ce nom, étoit bien la mère de Jacques ainsi que de José, de Siméon, de Jude et de deux filles. Si Alphée et Cléophas n'eussent pas été deux personnages différens, l'Évangile le donneroit à entendre quelque part, comme il l'a fait pour Jude qu'il nomme parfois Thaddée, et sur l'identité duquel on ne peut se méprendre, quoique l'Évangile, employant ces deux noms, ne les réunisse jamais. Marie Cléophé est aussi appelée, dans Saint Jean, sœur de la Sainte Vierge; mais, selon toute apparence, elle n'étoit que belle-sœur, se trouvant la propre sœur de Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie; et quand les Juis donnent le nom de frères et de sœurs à des cousins et cousines, il ne faut pas être surpris que l'évangéliste appelle sœur une belle-sœur. Nous croyons donc, d'après ce que nous venons d'exposer, qu'il est plus conforme aux textes, de regarder Marie

Cléophé comme ayant épousé successivement Alphée et Cléophas. Ce qui concerne les deux fils de Marie Salomé, femme de Zébédée (Jacques le Majeur et Jean l'évangéliste), ne présente aucune incertitude; ils sont, à plusieurs reprises, désignés trop clairement dans l'Evangile; aussi il n'y a jamais eu diversité d'opinions à leur égard dans aucun système. Tout le reste du stemma de Jésus-Christ ne paroît plus offrir de difficulté, si l'on s'en rapporte à ce que la majorité des plus célèbres commentateurs a dit à ce sujet. Mettant donc de côté la discussion sur Mathat et Levi qui devient inutile ici, puisqu'ils précèdent dans la généalogie du Sauveur, Héli ou Joachim, le seul qui ait besoin de figurer dans le stemma en question, et écartant de même l'opinion qui fait Saint Joseph, père des six prétendus frères et sœurs de Jésus-Christ, parce que nous aimons à lui conserver le caractère de pureté et de chasteté sous lequel on l'honore, et qui lui a sans doute valu la gloire de son union avec Marie, nous dressons le tableau général de la famille du Sauveur, ainsi qu'il suit, espérant qu'on le trouvera, du moins autant qu'il nous a paru possible, conforme aux deux généalogies de J.-C. et aux textes des Évangiles.

DERNIER TABLEAU GÉNÉALOGIQUE.

DAVID.

SALOMON,

MATHAN,

| Jacques maj. S. Jean évangél. | JACOB.  MARIE.  SOSÉ.  ANNE,  femmed'HÉLI  MARIE,  JOSEPH,  femmede Zacharie.  Ste Vierge.  JACQUES MIN. JOSÉ.  JUDE. SINÉON. MARIE SALOMÉ,  femmede dite  ZÉBÉDÉE. l'altera MARIA. | époux de Manis de la tribu de Jude. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                               | époux d'Anne, sœur de Jacon:                                                                                                                                                        | Héri ou Joachim,                    |

( 251 )

Quoique nous ayons tâché de former ce système de ce que les précédens offrent de plus plausible, nous sommes bien éloigné de le croire établi de manière à terminer toute discussion à ce sujet. Eussions-nous rencontré la vérité, il seroit impossible de la démontrer et de la prouver, parce que l'histoire évangélique ne fournit pas assez de points fixes d'où l'on puisse partir avec certitude; il a donc fallu s'en tenir aux conjectures et choisir les plus probables.

Malgré la diversité d'opinions qui règne dans les systèmes que nous venons de présenter, nous pensons que leur réunion, fruit de nombreuses et pénibles recherches, pourra intéresser ceux qui aiment à s'occuper d'érudition sacrée, et qui cherchent à pénétrer dans les recoins les plus obscurs du berceau du Christianisme. Puissentils lire, ou du moins parcourir ce foible essai dans l'esprit qui l'a dicté, c'est-à-dire, dans cet esprit de religion, de simplicité, de candeur, d'amour et de respect, inséparable d'un sujet aussi beau, aussi grand, aussi admirable que celui dont l'auteur a fait l'objet de ses recherches!

# OUVRAGES du même auteur, dont la publication suivra celle des Recherches sur J.-C.

1º TABLEAU CHRONOLOGIQUE de l'Histoire évangélique et apostolique; comprenant, dans un ordre très suivi, tous les événemens et les monumens relatifs à la fondation et à l'établissement du Christianisme, pendant la durée du premier siècle de l'ère vulgaire; c'est-à-dire les actions de la vie de Jésus-Christ très détaillées, avec des notes sur la législation, les mœurs et les usages du temps, applicables à certaines actions du Sauveur; la vie, les actes, les voyages, la prédication des Apôtres, avec l'analyse de leurs épîtres, de leurs écrits, et le premier Concile de Jérusalem, etc.; la fondation des églises de Jérusalem, d'Alexandrie, d'Antioche, de Rome, d'Éphèse, etc.; l'origine des hérésies; quelques détails sur les quatre premiers pontifes qui ont occupé le siège de Rome; enfin l'histoire et le sort de Jérusalem et de la Judée, depuis la naissance de la Sainte Vierge jusqu'à la mort de S. Jean l'évangéliste, qui ferme le siècle.

Tous les événemens sont présentés année par année, ou plutôt consulat par consulat, et précédés d'une dissertation sur les ères anciennes, mises en rapport avec l'ère vulgaire, et sur les difficultés que présente la chronologie sainte à cette époque. On a ajouté le synchronisme et la coïncidence des faits de l'histoire des Juisset de l'histoire romaine avec ceux de l'histoire sacrée,

toutes les fois qu'ils ont eu quelques rapports entre eux. Cet ouvrage pourra former environ 3 vol. in-80.

II° Dissertation historique sur la correspondance entre S. Paul et Sénèque, traduite en français pour la première fois, le texte en regard; avec des notes et le résumé de toutes les opinions des savans, depuis S. Jérôme jusqu'à nos jours, pour ou contre l'authenticité de cette correspondance. In-8° d'envison 200 pages.

# TABLE ALPHABETIQUE

# DES MATIÈRES.

ABDEL-KASEN DE LAHOR traduit du Portugais en Persan,

l'histoire de J.-C., par le P. Jér. Xavier, p. 16, n. Abdias, que l'on dit premier évêque de Babylone, auteur prétendu du Certamen apos-

tolicum, p. 13.

Abous ou Áboias, guéri de la goutte, par Thaddée, à goutte, par Thaddée, à Édesse, selon Ruffin, p. 14, n.

ARGARE, roi d'Edesse; histoire de sa correspondance avec J.-C., pp. 39-48; — sa lettre au Sauveur, texte latin, p. 43; - Traduction francaise; p. 45; — Histoire du portrait de J.-C., qui lui est envoyé, pp. 48.59.

ABRABANEL, son opinion sur l'extérieur de J.-С., р. 112. Авганам, évêque de Samosate,

envoyé par l'empereur Lecapène pour recevoir l'image

d'Edesse, p. 57.

Actes de Pilate, en quoi ils consistent; depuis quand connus, p. 68; — cités par M. Pierquin, comme authentiques, p. 75.

AELBÈDE, abbé de Reverby, son opinion sur la beauté de

J.-C., p. 101.

Age de S. Joseph, selon S.

Epiphane, lorsqu'il épousa la Sainte Vierge, p. 226; -selon le P. Pezron, p. 230. Age de la Sainte Vierge (opi-

nion sur l'), lorsqu'elle est

accouchée du Sauveur, p. 136; lorsqu'elle est morte. p. 137.

Accée, frère de Zacharie, père de S. Jean Baptiste, selon S. Hippolyte de Thèbes, p. 226.

Albert (le duc) de Saxe-Teschen, auteur d'un recueil de

portraits, p. 7, n.
AEDEGRAEF, peintre du XVI
siècle, cité, p. 185.
ALEXANDRE (le P. Noël) regarde

comme fausse la correspondance d'Abgare avec J.-C. .p. 41.

Alexandre Sévère (l'empereur) a le portrait de J.-C. dans son oratoire, p. 65.

Amaon, nom que S. Ambroise donne au second disciple allant à Emmaüs, p. 216, n. Ambroise (S.), cité relative-

ment à la beauté de J.-C., p. 125; - au second disciple d'Emmaüs, p. 216;—il pense que les prétendus frères du Seigneur sont fils de S. Joseph, mais d'un premier mariage, p. 228.

Ambrosiaster (l') regarde S. Jacques, évêque de Jérusalem, comme fils de S. Joseph, p. 228.

Amulettes, explication de ce . mot, p. 77, n.

Ananias, serviteur d'Abgare, envoyé à J.-C., pp. 43, 45, 47, 53, 54.

André, auteur du Speculum

Sanctæ Mariæ, cité p. 185. André de Crète, cité à l'occasion de la lance mentionnée dans la passion, p. 74, n.

Anns (Sainte), mère de la Sainte Vierge; son nom n'est connu que par des ouvrages apocryphes, p. 210, n. Annus de Viterbe, et autres

ANTOS de Viterie, et autres savans, cités sur les deux généalogies de J.-C. p 238, n. Apollonius de Tyane, son portrait chez Alexandre Sévere, p. 65; — notice sur ce philosophe et sur ses ouvrages, p. 120, n. — Nota. On trouvera une bonne analyse de l'histoire de cet Apollonius, d'après Philostrate, dans l'Établissement du Christianisme, par Bullet. Paris (Vesoul), 1825, in-8e, pp. 184-196. V. sur ce dernier ouvrage,

p. 5, n.

Aptres (les douze); ordre dans lequel J. C. les a appelés près de lui, p. 212, n.; — il n'est pas le même dans les trois Évangélistes, p. 213, n.; — parmi les douze Apôtres, cinq seulement étoient parens de J.-C., p. 212, n.; — Trois paroissent avoir eu la confiance particulière du Sauveur, p. 215, n; — les Apôtres et les Evangélistes n'ont laissé aucun renseignement sur la

personne de J -C., p. 6.

ARIBGHI (Paul), traducteur de
la Roma Sotteranea de J.
Bosio, parle de sept portraits
de la Sainte Vierge, exécutés
per S. Luc. p. 176.

par S. Luc, p. 176. Annoius (Josué), éditeur d'un

nouvelle édition du traité du P. Vavasseur, de forma Christi, p. 35.

Christi, p. 35.

Arnold (Christoph.), auteur d'un écrit en faveur du passage de Josephe, p 5, n.

Art de vérifier les dates, très

bon ouvrage, cité pour la date de la naissance de J -C. p. 137; — Explication de cette

date portée aux années 747-748 de Rome, p. 137, n. Asar (Theod.) sa bibliothèque philolog. citée, p. 37. Asseman (Jos. Simon) parle des portraits de la Sainte Vierge, exécutés, dit-on, par S. Luc,

pp. 169, 179.

Assomption de la Sainte Vierge
Marie (détails du patriarche
Juvénal et de Nicéphore,
sur l'), pp. 139-142.

Astraius parle de la statue érigée par l'Hemoroïsse, à J.-C.,

pp. 87, 93.
Augustu (l'existence de JésusChrist comme homme est
aussi certaine que celle de
l'empereur), p. 3. — Explication d'une date de Nicéphore relative à Auguste et à
la naissance de J. C., p.
26, n.

Augustis (S.) ne pense pas que J.-C. ait été beau de corps, pp. 34, 117, 118, 130; cité sur la généalogie de J.-C., p. 198, n., 202 n.; — relativement à S. Jacques considéré comme fils de S.

Joseph, p. 228.

Auteurs anciens et modernes, favorables à l'authenticité de la correspondance d'Abgare avec J.-C., p. 42; — auteurs contraires à cette authenticité, p. 42, n. 43;—auteursqui ont écrit sur les Saints-Suaires, p. 78-80;—auteursqui ont donné leur opinion sur l'année de la naissance du Sauveur, p. 139, n.;—sur l'année de sa mort, p. 140, n.;—auteurs qui ont traité spécialement de la personne de J.-C., pp. 33 et 38;—auteurs qui ont écrit contre la beauté de J.-C., p. 34, n.

R

BABYLONE, pleine d'églises, sous Abdias, son prétenda premier évêque; fausseté de

cette assertion, p. 14, n. Baillet (Adrieu), cité relativement à l'image de la Sainte Vierge, faite, dit-on, S. Luc, et envoyée à Constantinople, p. 154, n.;—aux trois églises bâties à Constantinople par Pulchérie, p. 166, n.; — à plusieurs portraits de la Sainte Vierge, attribués à S Luc, p. 178.
BANDURI (Auselme), auteur du

Numismata imperat. romanorum, cité, p. 184.

Bari (l'église de) possède un portrait de la Sainte Vierge, attribué à S. Luc, p. 178.

BARLETTE, prédicateur du XV. siècle; ce qu'il dit du teint de la Sainte Vierge et de trois de ses portraits, p. 145, n., 178, n.

Baronius, son opinion sur la date de la naissance de la

Sainte Vierge, p. 136. Barpanthen, placé par S. Jean Damascène dans la généalogie de J.-G., p. 22; — in-connu dans la Bible, p. 222, n.

BARTHOLIE , son traité de Latere Christi aperto, cité, p. 73, n. BASILE (S.) son opinion sur la

beauté de J.-C., pp. 101, 124. Basile (Ménologe de l'empereur), où il est question de S. Luc, qui, le premier, pei-gnit la Sainte Vierge portant l'enfant Jésus dans ses bras, p. 168.

BASILE, patriarche de Jérusa-

lem, cité, p. 164. BAUDOUIN II, met en gage la pointe de la lauce qui a percé le côté de J.-C., p. 74, n.; cité, p. 174.

BAZAJET envoie au pape Innocent VIII, un morceau de la lance qui a percé le côté de

J.-C., p. 71, n Beauté de l'homme (diverses opinions sur ce qui constitue la), p. 97.

Beauté de J.-C. (dissertation de dom Calmet sur la), pp. 96-130; — opinions en veur de la beauté de J.-C., pp. 98-110; - contre, pp. 110-125; — opinion intermédiaire, pp. 125-130. Bede le vénérable, cité à l'oc-

casion de la lance qui a percé

le côté du Sauveur, p. 74, n. Bérard (M.), auteur de l'Essai sur les Elzevirs, cité, p. 17, n.

Bérénice . nom donné par quelques-uus à l'Hémoroïsse qui a élevé une statue à J.-C., p. 89, n.

BERNARD (S.), son opinion sur la beauté de J.-C, pp. 100-130;—sur toutes les paroles de la Sainte Vierge dans les Evaugiles, p. 152.

Bibliographique (notice) des ouvrages sur la personne de J.C., pp. 32-38; — sur les SS Suaires, pp. 78-80; — qui renferment des portraits de la

Sainte Vierge, pp. 184-186. Bibliothèque d'Iéna, elle possède une des plus anciennes copies de la lettre de Lentulus,

BLANDIN, ancien prédicateur à Dijon; ce qu'il dit du teint

de Marie, p. 145, n. Blaquernes (l'église de) fondée à Coustantinople, par l'impératrice Pulchérie, p. 166. -L'image miraculeuse d'Edesse y est déposée, p. 58.

BLOUNT (Ch.); ses commentaires ou plutôt ceux d'Herhert de Cherbury, sur la vie d'Apol-lonius de Tyane, cités, p.

121, n. Bollandistes (les) cités sur Lougin, p. 73, n.;—sur la profession de S. Joseph qu'ils font maçon, p. 150, n;—sur S. Joachim et S. Joseph, p.

Bonafamiglia (Prosp.) écrivain sur le Saint-Suaire, cité,

Bosso (J.) auteur de la Roma sotteranea, cilé, p. 176.

Bossi (Giuseppe de ), son ouvrage sur le Cénacle de Léonard de Vinci, cité, p. 94.

Bossuer (passage de) sur le culte qu'on rend à certaines reliques, p x111-x1v, n. Bolengen (J.-C.), son traité de

la peinture chez les anciens, p. 172, n.

Bullet (l'abbé) n'admet ni ne rejette le passage de Josephe sur J.-C.; son opinion à cet égard, p. 5. n.

BUONAROTTI (Filippo), auteur des Osservazioni sopra frammenti di vasi antichi, etc., cité, p. 185.

Burchard, cité à l'occasion de la lance, etc., p. 74, n.

BUTLER et GODESCARD, cités au sujet de la Véronique, p. 72, n.; - sur la profession de la Sainte Vierge, p. 152.

Buxtons (Jo.) rapporte la lettre de Lentulus dans ses Catalecta, etc., p. 17.

CALMET (dom), abbé de Senone; son opinion sur la personne de Jésus-Christ; il est d'avis que la tradition sur la forme du Sauveur a pu se conserver, p. 9, n., 104. - Son opinion sur ce qui constitue la beauté d'un homme, p. 97. — Sa dis-sertation sur la beauté de J.-C., annoucée, p. 37; rapportée eu entier avec des notes. pp. 96-130. - Réfutation de ce qu'il dit que les païens n'ont jamais fait à Jésus Christ le reproche d'être laid, p. 105. - Sa dissertation sur les actes de Pilate, citée, p. 68, n. CALVIN (Jean) croit que Jésus

a pleuré en lavant les pieds à ses Apôtres, p. 23, n.

CARPEGNA (le cardinal), au-

teur d'un ouvrage sur quelques médailles anciennes, cité, p. 185.

Carpocratiens (la secte des)
honoroit J.-C., p. 66.

Castilhon, traducteur de la vie d'Apollonius de Tyane, cité

p. 121, n. Castro (Christophe de), jésuite espagnol, auteur d'une vie de la Sainte Vierge, cité au sujet des noms d'Héli, Bliacim et Joachim, p. 238, n. CATROU et ROUILLE, (les PP.),

auteurs de l'histoire romaine; leur opinion sur la date de la naissance de la Sainte Vierge. p. 135.

Caylus (le comte), son traité de la peinture à l'encaustique,

cité, p. 173, n. Cédrene, cité sur la maladic

d'Abgare, p. 40, n., et sur une variante de la lettre de Jésus à ce prince, p. 45, n. Ceinture (la) de la Sainte

Vierge, conservée, etc., p. 146, n., 166, 167, n. CELSE, ennemi du Christianisme, se déclare contre la beauté de J.C., p. 33;

cité, p. 105, n., 113;— contre la Sainte Vierge, p.

Cénacle de Léonard de Vinci : il en existe deux, selou M. l'abbé Guillon; l'original à Milan, et une copie à Pavie. l'un et l'autre de la même main, p. 92, n.

Chalcopratée (l'église de) bâtie à Constantinople par Pulchérie, mentionnée, p. 166.

CHAMPOLLION-FIGEAC, cité pour un portrait de Cléopatre, très ancien, peint à l'encaus. tique, p. 172, n.

CHARINUS (Lucius), auteur d'un fatras intitulé Apostolorum periodi, cité, p. 65, n. Chartreux de Pavie, leur caractère diffère de celui des Dominicaius; ils possèdent une copie du Cénacle de Légnard de Vinci, supérieure à l'original selou M. l'abbé

Guillon, p. 92, n. Chasseneux (Barthelemi de) rapporte la lettre de Lentulus, dans son Catal. glorias mundi, cité, p. 17. Chifflet (J. J.), son traité

de Linteis sepulchralibus, p.

69 n . , 78.

CHRISTINE de Pisan, citée sur le sang de J.-C., p. xiv, n. CHRISTOPHE, patriarche d'An-tioche, cité, p. 164. Chrysostôme (S. Jean), son

opinion sur la beauté de J.-C., pp. 101, 121; - cité à l'occasion de la peinture à la cire, p. 172.

Ciampini (Joan.) auteur des Vetera monimenta, etc., cité, р. 185.

Cire (peinture à la) chez les anciens; son histoire, p. 171-

173, n. CLÉMENT d'Alexandrie, cite un livre intitulé Traditions , p. 65, n.; — se prononce contre la heauté de J.-C., pp. 34,

114, 129.

CLÉMENT ( Nic. ), auteur d'un recueil de portraits, p. 7, n. CLÉOPATRE (portrait de ) à l'encaustique, que l'on croit très ancien et même qu'on attribue à Timomachus de By-

zance, cité, p. 172. CLEOPHAS étoit frère ou besufrère de S. Joseph, p. 215, n. — Etoit-il le disciple que J.-C. rencontra sur le chemin d'Em-

maüs? p. 216.

CODINUS OU CODIN Curopalate (Georg.), son traité de Officiis magnæ ecclesiæ et aulæ, etc., cité, pp. 52,

Collius (Franc.) son opinion sur le côté de J.-C. qui a été percé d'une lance, p 73, n.

Comberts (le P.), cité, p. 52,

CONSTANTIN (Flavius Valerius) dit le Grand, cité, p. 88, p.;

Porphyrogénete, p. 162. CONSTANTIN Porphyrogénete. Oratio historica sur une image miraculcuse du

– confondu avec Constantin

Sauveur, ou histoire du portrait d'Edesse, p. 51; - analysée d'après Fleury, pp. 53, 59. - Il fait mention de l'Epître synodale des trois patriarches, p. 164. n.

Coran (le) fait mention des patriarches de l'Ancien Tes-tament et de Jésus-Christ,

CORNELIUS A LAPIDE, son opinion sur la personne de J.-C., p 123; - fait S. Joseph maçon, p. 150, n.

Correspondance d'Abgare avec J.-C., p. 39; — très discutée entre les savans, pp 41-43. - Textes de cette correspondance, pp. 43-47. Côté de J.-C. (quel est le) ou-

vert d'un coup de lance! Les anciens sout pour le côté droit, les modernes pour le

gauche, p. 73. CRAPELET (M.), célèbre impri-meur-éditeur de Paris, traducteur d'une partie du Voyabibliographique de M.

Dibdin; cité, p. 8. CRENIUS (Thomas), cité, p.

CYPRIANUS (Ern. Salom.) auteur d'une dissertation sur la beauté de J.-C., p. 36.

CYPRIEN (S.), édition de ses OEuvres, par Nic. Rigault, p. 33.

CYRILLE d'Alexandrie (S.) n'est pas favorable à la beauté de J.-C., pp. 34, 115.

### D

DALLÉE, son traité de Imaginibus, cité, p. 86. DAMASCENE (Voyez JEAN DA-MASCENE ). Dandolo (Henri), doge de

Venise, cité, p. 174.

Danius (le comte) sa lettre à S Augustin, citée, p. 42, 45, n.

Date relative à Auguste et à la naissance de J.-C., d'après Nicéphore (explication d'une) p. 26, n.

Dates de la naissance et de la mort de J.-C., très contestées entre les savans; leur nomenclature, pp. 138-140, n. Dates de la naissance et de la mort de la Sainte Vierge, très incertaines, pp. 135-143.

Date de la mort de S. Jo-

seph, inconnue, pp 230.

DAUBUZ (Charles) admet le passage de Josephe sur J.-C., p. 5, n. — Nota. On trouvera l'analyse de son ouvrage en faveur du passage, dans le Dictionnaire théologique de Bergier, Besancon, 1826, 8 v. in-80., tom. iv, p. 346, 347,

DAVID (le roi); son passage prophétique en faveur de la beauté de J.-C., p. 33, 98.

DEBURE ainé (M.), auteur d'un recueil considérable de por-

traits, p. 8, n.

Degrés de parenté entre les parens de J.-C., p. 219-221. – Divers tableaux présentant ces degrés, pp. 237, 247,

DEJOUX (le R. P.) auteur de l'Histoire de Notre-Dame d'Etang, à Velars; mention-

né, p. 179, n. Disdix (M.) auteur d'un Voyage bibliographique, cité, p. 8, n.

Dieu (Louis de), traducteur de la vie de Jésus-Christ, écrite en persan et publiée par le P.

Jér. Xavier, p. 16, 17, n. Dominicains à Milan, leur caractère diffère de celui des Chartreux; ils possèdent le Cénacle original de Léonard de Vinci, p. 92, n. Dominicy (Marc-Ant.) auteur

d'un ouvrage sur la sainte

face, p. 71. DREUX DE RADIER (et non da Radier) admet le passage de Josephe en faveur de J.-C., p. 5. Dupin (Elie) regarde comme

la correspondance d'Abgare avec J.-C., p. 41.

### ĸ

EDESSE, ville de Mésopotamie (image miraculeuse d'), ou portrait de J.-C., peint par lui-même; son histoire, p. 48, 50, 52,53, 58; — cité, p. 164, n.

Edesse (Notre-Dame d'). His-toire de l'image connue sous ce nom, p. 161.

Eglises multipliées à Babylone sous Abdias; fausseté de cette assertion, p. 14, n.

Églises de Blaquernes, de Chalcopratée et d'Hodogétrie, baties à Constantinople, par

Pulchérie, p. 165, 167, n. Églises (les sept) fondées en Asie du temps des Apôtres, p. 159, n.

ELISABETH (Sainte) quoique de la tribu de Lévi, est parente de la Sainte Vierge, p. 211, p. ELZEVIRS (les) impriment la vie de J.-C., trad. du persan

par Louis de Dieu, p. 17, n. Emmaüs, ville peu distante de Jérusalem? (Qui étoient les deux disciples que Jésus-Christ rejoignit sur la route d') p. 216, n.

Encaustique (peinture à l'); son origine, son histoire, ses procédés incertains, p. 171, 173, n.

Enes, paralytique, guéri par S. Pierre, bâtit une église près de Lydda, en l'honneur de la Vierge; fait plus qu'apocryphe, p. 159, n.

EPHREM (S.) cité par les Bollandistes, relativement à la correspondance d'Abgare avec J.-C., p. 41.

EPIPHANE (S.) parle du portrait de J.-C. que conservoient les Carpocratiens, avec ceux des philosophes païens, p. 66. -Il doute que la Sainte Vierge ait été sujette à la loi générale de la nature humaine, à la mort, p. 142; — cité, p. 216. — Son système sur les parens de J.-C., p. 224. — Tableau synoptique d'après ce systême, p. 225.

Epitaphe de Longin, qui a percé le côté de notre Sei-

gneur, p. 93, n.

Epître synodale de trois patriar-ches d'Orient, où il est question d'un portrait de la Sainte Vierge, fait par S. Luc, p.

Essai sur la généalogie et la famille de J.-C., p. 191.

Esther et Thamar, noms donnés par S. Hippolyte aux deux prétendues filles de S. Joseph, p. 225, n.

E TIENNE (Henri) a donné les 84 Epitres d'Apollonius de Tvane dans ses Epistolia,

etc., p. 120, n. Eupocia, femme de Théodose le jeune, mentionnée, p. 174. Eusène de Césarée, célèbre écrivain et historien ecclésiasti-

que du iv siècle, parle du passage de Josephe en faveur de J.-C., p. 4, n.; - rap porte la correspondance d'Abgare avec J.-C., p. 41; — parle de la statue élevée à J.-C. par l'Hémoroïsse, p. 86; - cité sur la beauté du Sauveur, p. 124; — sur sa généalogie, p. 199 et 202, n.; son opinion sur la mort de la Sainte Vierge, p. 137; regarde S. Jacques surnomme le frère du Seigneur, comme fils de S. Joseph. p. 227.

EUTROPE, nom de celui qu'on suppose avoir trouvé la lettre de Lentulus dans les archives de Rome, p. 12; — ce n'est point Eutrope l'abréviateur ; passage de Fabricius à ce sujet, p. 14, n.; —disciple pré-tendu d'Abdias, p. 13.

EVAGRE, cité sur la correspondance d'Abgare avec J.-C., p. 42 et 45, n; — sur le portrait d'Edesse, p. 51; — sur la levée du siège d'Edesse, attribuée à ce portrait,

p. 56. Evangile (l') est le livre par excellence, p. 1; — tous les passages de ce livre où il est question de la Sainte Vierge, p. 152; - texte de tous les versets où les parens de J.-Q. sont dénommés, pp. 210-217.

Évangile de l'enfance, ouvrage apocryphe, cité sur le côté de J.-C. qui a été percé par la lance, p. 73, n.; — sur l'état qu'exerçoient S. Joseph et

J.-C., p. 150, n. Évangile de la naissance de Marie, ouvrage apocryphe; cité sur les noms de S. Joachim et de Saite Anne, qui ne se trouvent que là, p. 210, n.; - sur le veuvage de S. Joseph , lorsqu'il épousa la Sainte Vierge , p. 226.

Evangiles (collection d'ancieus) apocryphes, citée pour les actes de Pilate qui s'y trouvent, p. 68, n.

## F

FABRICIUS (J. Alb.) cité au suiet d'Eutrope qui a, dit-on, trouvé la prétendue lettre de Lentulus, p. 14; — il la re-garde comme fausse, p. 20; cité à l'occasion d'un portrait de J.-C., peint, dit-on, par Nicodème, p. 60; — au sujet des actes et des lettres de Pilate à Tibère , p. 68 , n. ; - relativement au côté de J.-C., percé par la lance, p. 73, n.

FABRONI, son traité sur l'antiquité de la peinture à l'en: caustique, p. 173.

Face (image nommée la sainte), son histoire et sa description, pp. 68-76. — Celle de Lucques est différente de celle de

Rome, p. 69, n.

Famille de Jésus-Christ (de la ) p. 208; — nomenclature de tous ceux qui la composent, puisée dans les versets même de l'Évangile, pp. 210-217; — résumé de cette nomenclature, pp. 217-219; — ta-bleaux où ils sont classés selon les degrés de parenté, pp. 237, 247, 251. FICORONI (Francesco de'), au-

teur des Piombi antichi, men-

tionné, p. 184. FLEURY (l'abbé), portrait de J.-C., extrait de ses Mœurs des Chrétiens, pp. 29-32; — passage de son Histoire ecclésiastique sur le récit du portrait d'Edesse par Coustautin Porphyrogénète, pp. 53-59.
—Il raconte l'histoire du sort de la statue érigée par l'Hémoroïsse et renversée par Julien, p. 91.
FLICK (Samuel), libraire à

Bâle, éditeur d'un portrait de J.-C., p. 80; — d'une image de la Sainte Vierge, p. 182.

Fournier, sou traité du Saint-Suaire de Turin, mentionné, p. 79.

FRAVENDORF (Jean-Christ.), sa dissertation contre la corres-pondance d'Abgare avec J.-C., mentionnée, p. 43, n. Faédéaic II, roi de Prusse,

mentionné, p. 121, n. Frères de J.-C.; ceux que l'on appelle ainsi dans l'Évangile, sont S Jacques (le mineur), S. José, S. Simon et S Jude, pp. 213, 220 et passim.

FRONTON DU DUC, éditeur de

Nicéphore, p. 24. Funérailles de la Sainte Vierge; détails apocryphes donnés à ce sujet par le patriarche Jurénal, pp. 139-142.

GAUDRILLET (l'abbé), au-teur de l'Histoire de Notre-Dame de Bon-Espoir à Dijon, mentiouné, p. 179, n.

Généalogie de Jésus-Christ (de la double), p. 194; — objections contre cette généalogie, pp. 200-202; — réponses aux

Objections, pp. 203-208.

Germain (S.) patriarche de
Jérusalem, fait faire une copie d'un portrait miraculeux de la Sainte Vierge, p. 158; — mentionné, p. 155, n.

Genson (Jean), son système sur les parens de J.-C., d'après d'anciens vers, p. 231; ·tableau synoptique de ce

système, p. 232. Gibbon rejette le passage de Josephe favorable à J.-C., p. 4, n.; — son opinion sur l'extérieur de Mahomet, p. 106.

Godefroi (Jac.), mentionné, p. 86 et 88.

GRATUS (Valerius), procurateur de la Judée avant Ponce-Pilate , p. 12.

GRÉGOIRE (S.) mentionné pour la généalogie de J.-C., p. 198; pour les disciples d'Emmaŭs, p. 216, u.

GRÉGOIRE III, pape, cité, p. 160, u.

GRÉGOIRE de Tours, cité au sujet de la lance de J.-C., p. 74, n.; — il regarde S. Jacques comme fils de S. Joseph,

p. 227. GRETZER (Jac.) donne l'histoire du portrait d'Edesse et en soutient l'autheuticité: maltraité par Lambecius, p. 52. -Son erreur sur S. Luc, qu'il croit sculpteur, p. 170.

Grotius, mentionné, p. 124. Guillon (M. l'abbé Aimé) auteur d'un Essai sur le Céna-cle de Léouard de Vinci, mentionné, p. 92, n.; — il cite la statue érigée à J.C., par l'Hémoroïsse, et le por-

trait du Sauveur envoyé à Abgare, p. 93, n.
Guizot (M.) traducteur de Gibbon, p. 106, n.

#### H

HABERKORN (Pierre), auteur d'une dissertation sur la personne de J.-C., mentionné, р. 36.

HARDOUIN (le P.) veut expliquer les caractères de l'inscription

sur la Sainte Face, p. 77. HAVERCAMP, sa belle édition de l'histoire de Josephe, citée, p. 5, n.

Hélène (Sainte) a peint ellemême, dit-on, un portrait de la Sainte Vierge portant l'enfant Jésus, p. 180.

Heli, Eli, Eliacim et Joachim, peuvent désigner la même personne dans la langue hébraique, p. 238, n.

Hémoroïsse guérie par J.-C., (histoire de l'), p. 85;— elle présente une requête à Hérode, pour élever une statue à son bienfaiteur, p. 89; -cette statue citée par M. l'abbé Guillon, p. 92, n.

Herbe miraculeuse qui croît au pied de la statue érigée par l'Hémoroïsse, p. 86.

Hérode le Grand, date de sa mort, p. 136. Hérode II accorde à l'Hémo-

roisse la permission d'ériger une statue à J.-C., p. 89.

Hiérapolis, ville témoin d'un prétendu miracle occasionné par la présence du portrait de J.·C. envoyé à Abgare, p.

Hiérocles a fait un rapprochement scandaleux entre J.-C. et Apollonius de Tyane, p. 120, n.

HILAIRE (S.) pense que les frères du Seigneur étoient enfans d'un premier mariage de S. Joseph, p. 227. HIPPOLYTE (S.) de Thèbes;

son opinion sur la mort de la Saiute Vierge, p. 137; — mentionné au sujet de Sainte Anne, p. 210, n.; — il nomme les deux prétendues filles de S. Joseph, Esther et Thamar, p. 225 et 227; — il donne à S. Joseph pour première femme une Salomé. fille d'Aggée, frère de Zacharie, p. 226.

Histoire évangélique du P. Pezron, citée, pp. 201, 243, 245.

Hommes célèbres; les contemporains cherchent à les voir, et à connoître leur personne, p. 6; — leurs portraits sont

recherchés, p. 7, n. Honoré de Sainte-Marie (le P.) regarde comme moscovites les caractères de l'inscription de la Sainte Face, p. 77. HUARTEZ tient la lettre de P.

Lentulus pour véritable, p. 76.

Huer, savant évêque d'Avranche, admet le passage de Josephe en faveur de J.-C., p. 4, n.

Hugues, le cardinal, fait S. Joseph orfevre, p. 150, n.

#### I

'ICONOCLASTES, les persécutions qu'ils exercent dans les VIII. et IX. siècles, p. 160.

IGNACE ( histoire du martyre de S.), mentionné à l'occasion des actes de Pilate, р. 68.

Image miraculeuse d'Edesse, ou portrait de J.-C. peint par lui-même, p. 49 et 50; — image (prétendue vraie) de Notre Seigneur, publiée à Bâle, p. 80 et 81; — image de Notre-Dame d'Édesse, p. 161; - image de la Sainte Vierge, publiée à Bâle, pp. 181-187

Images (culte des); note du P. Pétau à ce sujet, p. 91, n.; - persécutions que ce culte

éprouve de la part des icono-maques, p. 158, 160, n. Inénée (S.) se déclare contre la beauté de J. C., p. 34, 113; — il parle d'un portrait de J.-C., conservé chez les Carpocratiens, p. 66; — mentionné relativement à la généalogie de J.-C., p. 199, n. Isaie (passage prophétique d') coutre la beauté de J.-C., p.

33; - rapporté en entier, p. 111.

Isinone de Peluse, mentionné à l'occasion de la beauté de J.-C., p. 125.

### J

JACQUES le Majeur, fils de Zébédée et frère de S. Jean l'évangéliste, p. 211, 217, et

passim.

Jacques le Mineur, fils d'Alphée, p. 211 et passim; il ressembloit beaucoup à J.-C., p. 239, n.; — surnommé frère du Seigneur, regardé comme fils de S. Joseph, par Eusèbe, Grégoire de Tours, etc., p. 227; - preuve du contraire, p. 229.

JEAN-BAPTISTE (S.) fils de Za-charie et d'Elisabeth, p. 211, 217 et passim

JEAN l'évangéliste (S.), fils de Zébédée et frère de S. Jacques le Majeur, p 211, 217 et passim; - son prétendu portrait fait par un nommé Lycomède, p. 65, n.; — il reçoit la Sainte Vierge chez

lui après la passion, p. 163. Jean d'Antioche, dit Jean Malala; il raconte l'histoire de la statue érigée par l'Hémo-roisse à J.-C., p. 88;—il nomme cette femme Bérénice, p. 89.

JEAN Damascène (S.), mentionné relativement à la taille du Sauveur, p. 21, n.; — il parle du portrait d'Édesse

d'après Evagre, p. 50, 51; il raconte l'histoire d'Abgare, p: 99; - il donne des détails apocryphes sur les funérailles de la Vierge Marie, p. 142; mentionne un portrait de la Vierge fait par S. Luc, p. 165; — son système généalo-gique sur les parens de J. C., p. 222; — tableaux synoptiques de ce système, p. 223. JEAN, patriarche hérétique de Constantinople, mentionné;

p. 160, n. JÉRÔME (S.), son opinion sur la beauté de J.-C., p. 99, 121; — cité sur la géméalogie de J.-C., p. 198, n., 202, n. JÉSUS - CHRIST, considéré comme homme; son existence est aussi certaine que celle d'Anguste et de Tibère sons lesquels il a vécu, p. 3; prouvée par des passages de Tacite, de Suétone, et même de Josephe l'historien, quoique celui-ci soit discuté, p. 3 et 4, n.; — nomenclature d'un grand nombre de savaus qui out disserté sur l'année de la naissance du Sauveur, p. 139, n ; — description de la personne de J -C. d'après la lettre de P. Lentulus; histoire de cette lettre apocryphe, pp. 11-20; — texte latin, p. 20-21; - traduction française, p. 21-23; — autre traduction ancienne, p. 18 et 19, n.; — description de la personne de J.-C. d'après Nicéphore, texte latin, p. 24; traduction française, p. 25-26; – autre description, d'après S. Laurent Justinien, p. 27; — autre description d'après l'abhé Fleury, p. 29-32; — particularités sur la personne de J -C., sur sa barbe, p.19, n., 21, 21 et 26; sur sa bouche. p. 19 n., 21, 22; sur la couleur de ses cheveux, p. 18. n., 20, 22, 24, 26; sur son front, p. 18, n., 20, 22; sur ses

Joues, p. 19, n., 22; sur ses mains, p. 21, 23; sur son nez, p. 19, n., 21, 26; sur ses sourcils, p. 25; sur sa taille, p. 21, 22, n., 23, 24, 25; sur son teint, p. 25, 26, 76; sur son visage en général, p. 23, 25, 26; sur ses yeux, p. 19, 21, 22, 24, 25, 27; — jamais on pe l'a vu rire, mais on l'a vu pleurer, p. 23; -ses portraits : de celui qu'on dit peint par lui-même, p. 39-49; son histoire d'après Nicephore, p. 40; d'après Constantin Porphyrogénete, par l'abhé Fleury, p. 53-58; son transport à Constantingple, p. 58. - Lettre d'Abgare à J. C., texte latin, p. 43; en français, p. 45; réponse de J -C., texte latin, p. 44; en français, p. 47; autre portrait de J.-C. et de la Sainte Vierge, pour un roi de Perse, p. 50; — autre prétendu portrait de J.-C., attribué à Nicodème, p. 60; - autre, que l'ou dit exécuté par l'impression d'un linge sur la figure du Sauveur, 、lors de sa sueur de sang dans le jardin des Oliviers, p. 54; - autre, ordonné, dit-on, par S. Pierre, p. 61, 62; autres prétendus portraits exécutés par ordre de Pilate, 67; — portrait, publié à Bâle, sous le titre de Vraie image de J.-C., p. 81-84; — portrait du Sauveur qui voyoit dans l'oratoire d'Alexandre Sévère, p. 65; chez Marcelline de la secte des Carpocratiens, p. 66; ancienne copie du prétendu portrait d'Edesse, à Dijon chez M. Baudot, p. 59, n.;— Notice d'ouvrages sur la personne de J.-C., p. 32-38; dissertation de dom Calmet sur la beauté de J.-C., p. 96-130; - calomnies des Juifs et des Païens contre J.-C.,

p. 105, 106; — quelle profession il exercoit, p. 150, n.; — de la mère du Sauveur (Voy. MARIE); — des parens de J.-C. (Voyez les mots Famille et Parens); — nomenclature d'un grand nombre de savans qui ont disserté sur l'année de la mort de J.-C., p.

JOACHIM (S.) père de la Sainte Vierge, n'est point nommé dans l'Évangile, p. 210, n. Jos, patriarche d'Alexandrie,

mentionné, p. 164.

Joseph (S.), époux de la Vierge Marie; opinions de différens commentateurs sur la profession qu'il exerçoit, p. 150, n.; — réputé veuf lorsqu'il épousa Marie; et opinions de beaucoup de SS. Pères qui le regardent comme père des six personnages appelés, dans l'Evangile, frères et sœurs de J.-C., p. 225-228; réfutation de ces opinions, p. 220; — incertitude sur son age lorsqu'il épousa Marie, sur l'année de sa mort et sur le lieu où elle arriva, p. 230. Joseph ou plutôt José, l'un des

Joseph ou plutôt José, l'un des quatre fils d'Alphée ou Cléophas, nommés frères de J.-G., dans l'Évaugile, p. 212, G., 213, 218, 220 et passim.

Joseph, jeune homme, prétendu peintre aux ordres de S. Pierre, p. 61, 62.

Josephe historien juif, son fameux passage en faveur de J.-C., rapporté en entier, très discuté entre les savans, admis par les uns, rejeté par les autres, p. 3 et 4, n.

Jude (S.) apôtre, frère de S.

Jude (S.) apôtre, frère de S. Jacques le mineur, s'appelle aussi Thaddée, p. 239, n., et

passim.

Jules afracain, auteur prétendu de la préface du Certamen d'Abdias, p. 14, n.; — cité sur la généalogie de J.-C., p. 199, n.; — sur les parens du



Sauveur, p. 202, n.; — son système sur la famille de J.-C., avec celui du P. Pezron, p. 240; — tableau synoptique dressé sur ce système, p.

247.

JULIÉN (l'empereur), ennemi du Christianisme, fait abattre et briser la statue érigée a J.-C. par l'Hémoroïsse, p. 91 et 94;—mentionné, p. 105;—il tâche, mais en vaiu, dit-on, d'effacer une image miraculeuse de la Sainte Vierge, p. 159, n. Justin (S.) est le premier qui

a parlé des actes de Pilate, p.
68, n.; — son opinion sur la
profession qu'exerçoient S.
Joseph et Jésus-Christ, p.

150, n.

Juvénal, patriarche de Jérusalem, donne des détails très apocryphes sur les funérailles de Marie, p. 139.

### K,

KAISERER, professeur à Vienne en Autriche, éditeur d'une notice sur une prétendue vraie image du Sauveur, publice à Bâle, p. 81-84; — autre notice sur une image de la Sainte Vierge, p. 182. KOLLARIUS (Adr. Fr.), sa

KOLLARIUS (Adr. Fr.), sa nouvelle édition de l'ouvrage de Lambecius, sur les manuscrits grecs de la bibliothèque de Vienne, p. 51, n.

#### L

LABORDE (M. de) prétend que S. Luc l'évangéliste n'est point celui qui a fait les portraits de la Sainte Vierge, p. 156, n.

LAFAILLE (M.) a parlé dans ses Annales de Toulouse, du Saint-Suaire de cette ville, D. 70.

LALA, célèbre enlumineuse chez les Romains, p. 7, n. LAMBECIUS (Pierre) admet le passage de Josephe en faveur de J.-C., mais il le regarde comme ironique, p. 4, n.; — son ouvrage sur les manuscrits grecs de la bibliothèque de Vienne, cité, p. 51, n. — Passage d'un de ces manuscrits, sur un prétendu portrait de J.-C., ordonné par S. Pierre, p. 60-62; — autre passage sur l'histoire d'un portrait de la Vierge Marie, peint miraculeusement dans l'église de Lidda, p. 157.

LAMPE (Fréd.-Adolphe), sa

Biblioth. philolog., citée, p.

\_ 37

LAMPRIDIUS (Ælius) parle da portrait de J.-C. qui étoit dans l'oratoire d'Alexandre Sévère, p. 65.

Sévère, p. 65.

Lance (de la) qui a percé le côté de Notre Seigneur; son histoire depuis sa découverte,

p. 74, n.

Lange (Jean) traducteur de
Nicephore, p. 24.

Lancellé (D.-Jacq.), a écrit sur le Saint-Suaire de Compiègne, p. 80.

piègne, p. 80.

LANGER (Sébast.) graveur et éditeur d'une prétendue vraie image de J.-C., p. 81-84; — d'une image de la Sainte Vierge, p. 182-187.

LAURENT Justinien (S.), portrait de J.-C. tiré de son de casto Connubio, p. 27, 29, 102.

LAZIUS (Wolfg.), éditeur da Certamen apostolicum d'Abdias, p. 13, p.

dias, p. 13, n.

Lebceuf (M. l'abbé), cité sur un vase qu'on prétend avoir servi au roi Abgare, p. 40, n.

Lecapene (l'empereur Romain acquiert à grand prix l'image d'Edesse pour la faire venir à Constantinople, p. 57.

LECRAND d'Aussi a publié une vie d'Apollonius de Tyane, p. 121, n.

LEMMICHIUS (Henri) regarde la

lettre de P. Lentulus, comme

authentique, p. 17.

LENTULUS (Publius), auteur supposé d'une lettre sur J.-C.; auteur histoire et texte de cette lettre reufermant une description de la personne de J.-C., p. 11-23.

Léon l'Isaurique, prince cruel et fougueux iconoclaste (note

sur), p. 160, n.

Léonard de Vinci, auteur du Cénacle de Milan et de Pavie,

p. 92 et 93, n. Lequien (le P.), savant édi-teur des OEuvres de S. Jean Damascène, citées, p. 51;— il y parle de Jean Malala, ou Jean d'Antioche, p. 89, n.;— rapporte une note du P. Pétau, sur le culte des images,

p. 91, n. Less (Godef.), regarde le passage de Josephe sur J.-C.

comme supposé, p. 4, n. Lettres d'Abgare à J.-C., et de J.-C. à Abgare, p. 43, 47; — de P. Lentulus, p. 20-23; de Pilate à Tibère, sur J. C., seulement indiquées, p. 68 n.; d'Apollonius de Tyane, p. 120, D.

Livi et Mathat, mentionnés deux fois dans la généalogie de J.-C. donnée par S. Luc,

p. 199, n. et 241.

Lewis, son ouvrage (anglais) sur la personne de J.-C., p. 37. LICQUET (M.) de Rouen, traducteur d'une partie du Voyage bibl. de M. Dibdin, mentionné, p. 8, n.

Lidda ou Diospolis, ville d'Asie, mentionnée pour une prétendue église construite en l'honneur de la Sainte Vierge, de son vivant, p.

Lombard (Pierre) le maître des sentences, cité, p. 23, n. Longin ou Longis, nom supposé donné au soldat qui a percé le côté de J.-C., p. 72; --- sou épitaphe, p. 73, n.

Loppin (Jacq.), éditeur d'ane vie de S. Étienne le jeune, cité p. 155, n.

Louis (S.) rachète la pointe de la lauce qui a percé le côté du Sauveur et la trans-

porte à Paris, p 74, n.
Louis de Dieu, traduit du
persan en latin l'histoire de J.-C. publiée par le P. Jér.

Xavier, p. 16. 17, n. Lusin (Eilhard), éditeur des lettres d'Apollonius de Tyaue, d'Anacharsis, d'Euripide,

etc., cité, p. 121, n. Luc (S.) évangéliste, étoit médecin et peintre, p. 154, 164, 170; — il a dû connoître particulièrement la Sainte Vierge, p. 162, n.; — il a fait, dit-on , plusieurs portraits de la Sainte Vierge, p 163-180, ainsi que ceux des apôtres S. Pierre et S. Paul, p. 155, 169; — a publié l'une des deux généalogies de J.-C., pp. 194-196; — tableau parallèle de cette généalogie et de celle de S. Mathieu, p. 197-199. -S. Ambroise croit que S. Luc étoit l'un des deux disciples allant à Emmaüs, p. 216, u. Lucas de Bruges, son opinion sur le côté de J.-C. percé d'une lance, p. 73, n.

Lycomède, chrétien du premier siècle, qui auroit, diton, fait faire le portrait de S. Jean l'évangéliste, p.

65, n.

#### M

MABILLON, cité à l'occasion de la Sainte Face, p. 70; - et des caractères étrangers qui sont sur cette image, p. 77.
MAHOMET, diversité d'opinious sur son extérieur, p. 105, 106; — détails plus certains à cet égard, p. xix; reconnoît dans son Koran, que S. Joseph a été charpentier, p. 150, n. MAILLARD (Olivier), traducteur de la lettre de P. Lentulus, mentionné p. 15, 18; sa traduction de la lettre d'Abgare à Jésus-Christ, p. 47, n.

MAILLY (Pierre de), cité à l'occasion de la Sainte Face.

MAIUS (J. H.) parle de la stature, des sourcils et des yeux du Sauveur, p. 21, n.

MALALA (Jean) doune des détails sur l'histoire de la statue érigée par l'Hémoroïsse à J.-C., p. 88.

Manni (Dom. Maria) auteur d'un traité italien sopra i Sigilli antichi, etc., p. 184. Manuscrit Bodleien, cité, p.

45, n. MARCELLINE, carpocratienne, conservoit un portrait de Jesus-Christ, de S. Paul, de

Platon, etc., p. 66.

MARCELLUS, procurateur de la Judée, après Pilate, p. 13. MARIANA, n'étoit pas favorable à la beauté de Jésus-Christ,

). 124. MARIE (LA SAINTE VIERGE), détails et discussions sur la date de sa naissance, de son accouchement, du temps qu'elle a vécu, p. 135-138; — quel étoit son état et ses occupations journalières? p. 149-153; — description de sa persoune et de ses habitudes, p. 143-147; - autre description, p. 148-149; -Quels étoient sa taille, son teint, son front, ses yeux, ses sourcils, son nez, ses lèvres, son menton, ses mains, ses doigts, son costume, p. 145, 146, 148; — différens meubles et raretés que l'on conserve et que l'on prétend avoir appartenu à la Sainte Vierge, p. 166, 167, 174, n.; — après la passion, elle se retire chez les apôtres S. Jean et S. Pierre, soit à Jérusalem, soit

à Éphèse, p. 163; — elle a dû être connue particulièrement de S. Luc, p. 162, n.; - incertitude sur la date et sur le lieu de sa mort, p. 136-138; — détails apocryphes sur ses funérailles, p. 138-147; — des portraits de la Sainte Vierge, p. 154; — de celui que l'on dit exécuté miraculeusement et qui se voyoit dans l'église de Lydda, p. 158-161; - autre connu sous le nom de Notre-Dame d'Edesse, p. 161-162; — de ceux qui ont été exé-cutés par S. Luc, p. 162-180, tels que celui sur lequel un anonyme a donné des détails p. 163, et qui est mentionné dans une épitre synodale des trois patriarches, p. 164; puis cité par S. Jean Damascène, p. 165; par Nicé-phore, p. 165-166; par Si-méon Métaphraste, p. 167-168; dans le Ménologe de l'empereur Basile et dans le Synaxarium græcum in Menæis, mais avec deux copies semblables, p. 168-169; enfin par Théophane le Potier, 169-170. — Résumé de l'histoire de ce portrait et sort qu'il a eu lors de la prise de Constantinople en 1453, p. 174-176; — autres portraits de la Sainte Vierge, exécutés, dit-on, par S. Luc, et qui se voient, l'un à Rome, p. 177; d'autres à Bary, à Notre-Dame de la Garde en Pologne, à Talant, à Naples, en Sicile, etc., p.
178; — auteurs que l'on peut
consulter sur les portraits
de la Sainte Vierge attribués à Saint Luc, p. 179; — autre portrait attribué à Sainte Hélène, p. 180; — notice sur un portrait de la Vierge, exécuté récemment à Bale, p. 182-187. MARTIN polonais, cité à l'occaMATHATet Levi, aleux de J .- C., deux fois mentionnés dans la généalogie de S. Luc, p. 199,

n. et 241.

MATTHIEU (S.), notice sur la généalogie qu'il a donnée de Jésus-Christ, p. 194; — ta-bleau parallèle de cette généalogie et de celle de S. Luc, p. 197-199.

MATTHIEU de Westminster, cité au sujet de la Sainte Face, p.

70, 75. Maximin (l'empereur Galerius Valerius) fait enlever la statue de J.-C. érigée par l'Hé-

moroïsse, p. 87, 93.

Médaille très ancienne représentant le Sauveur, vue par le P. Sirmond à Rome, p. 80. MÉDINA (Michel), son opinion

sur la personne de J.-C., p.

34, 122.

MENOCHIUS. savant commentateur de la Bible, cité, p. 213, n.; - comparé avec Tirinus, р. 234.

Ménologe de l'empereur Basile, cité sur la profession de S. Luc, p. 168; — sur les quatre enfans de Mathan, p. 237.

MEREKEN (J. G. ), auteur de réflexions sur la personne de J.-C., p. 37.

METAPHRASTE (Simeon), cité sur un portrait de la Vierge,

p. 167. METHODUS, patriarche de Constantinople, cité, p. 160, n.

Michel (l'empereur), cité, p. 160, n.

Monogramme de J.-C., p. 45, n. Montfaucon, cité à l'occasion d'un portrait de la Vierge, p. 176 et 177, n.; d'un autre portrait attribué à Sainte Hélène, p. 178.

Moulines (M. de), traducteur des écrivains de l'Histoire Auguste, cité, p. 65.

NAIN DE TILLEMONT (le), savant historien ecclésiastique, regarde comme autheutique la correspondance d'Abgare avec J.-C., p. 41; - son opinion sur l'année de la naissauce de Marie, p. 136; sur celle de sa mort, p. 137.

NATHANAEL, nom que S. Epiphane donne au second disciple allant à Emmaüs, p.

216, n.

Nessel (Daniel de), auteur d'un supplément au Commentarium, etc., de Lambecius,

p. 51.

Nicephore Calliste, historien ecclésiastique; sa description de la personne de J.-C., texte latin, p. 24; traduction française, p. 25; — il donne une date de la naissance de J.-C., difficile à entendre ; son expfication, p. 26, n.; — il a donné la lettre d'Abgare à J.-C., mentionnée, p. 44, n.; — il raconte l'histoire du portrait de J.-C. peint par lui-même pour Abgare, pp. 49-51; — il donne la description des personnes de S. Pierre et S. Paul, p. 64; des détails sur la personne et les habitudes de la Sainte Vierge, p. 143; - son opinion sur sa mort , p. 137, et des détails sur ce qui arriva lors de cet événement, p. 141; — il atteste que S. Luc étoit peintre et médecin, p. 154, n.; qu'il a fait les por-traits de J.-C., de Marie et des Apôtres, p. 100; — cité au sujet de Pulchérie, p. 165.

NICODÈME ( portrait de J.-C. attribué à ), plus qu'apocry-

phe, p. 60.

Nicolaï (Jean) parle dans sa

Disquisitio de nimbis, de

portraits de la Sainte Vierge exécutés par S. Luc; cité, p. 179.

Nicolas, auteur d'un ouvrage intitulé : Imago B. Virginis,

mentionné, p. 185.

Notice bibliographique des ouvrages qui ont paru sur la beauté de J.-C., pp. 32-38; - d'ouvrages où se trouvent des portraits de la Sainte Vierge , pp. 184-186.

Notre-Dame d'Edesse (histoire de l'image connue sous le nom de), p. 161; — Notre-Dame de Talant près Dijon, inconnue, p. 178; — Notre-Dame d'Etang, à Velars, et Notre-Dame de Bon-Espoir, à Dijon, citées, p. 179, n.

#### 0

OBJECTIONS contre les deux généalogies de J.-C., pp. 200-203; — réponses à ces objections, pp. 203-208. OLEARIUS (Gottf.), éditeur des

Œuvres des Philostrate, cité,

p. 121 , n.

Origène, célèbre écrivain ecclésiastique, réfute l'opinion de Celse, sur l'extérieur du Sauveur, tout en convenant qu'il n'étoit pas beau, p. 34, 113, 129; — cité sur le dis-ciple d'Emmaüs, incounu, qu'il croit être S. Siméon, p. 216, n ;-sur Panther, p. 223, n :-- pense que ceux qu'on appelle frères du Seigneur, sont nés d'un premier mariage de S. Joseph , p. 227.

PALEOTTO ( Alf. ) a écrit sur

le Saint-Suaire, p. 79.

PANCRACE (S.), disciple de S. Pierre; sa prétendue histoire écrite sous le nom d'Evagre, p. 60.

Panéade, ville d'où étoit l'Hémoroïsse, c'est Césarée de Philippe, p. 86.

Panther, placé par S. Jean Da-

mascène dans la généalogie de J.-C.; il est inconnu dans

la Bible, pp. 222, 223.

Papes cités à l'occasion de la Sainte Face : Célestin II, Innocent III, Nicolas IV, p. 70 ; autres , cités au sujet de la Lance, etc.: Innocent VII et Innocent VIII, p. 74, n.; Paul V, à l'occasion d'un portrait de la Sainte Vierge,

P. 177 Parens de J.-C. (texte des ver-sets du Nouv. Testament où sout nommés les ), p. 210-217; - résumé de cette nomenclature, pp. 217-219; degrés de pareuté entre ceux qui y sont dénommés, p 220; - parens de J.-C., connus par Jules Africain; leur récit sur la famille du Sauveur, p. 241; — différens systêmes sur les degrés de parenté entre divers membres de la famille de J.-C., pp. 221-250; disposition de ces degrés d'après ce qu'en dit l'Evangile, pp. 248-250; — tableau présentant cette disposition, p. **251.** 

Patriarcats de l'Orient (les quatre grands); plus, celui d'Aquilée, p. 164, n. Patriarches (les trois), auteurs

d'une Epître synodale en faveur du culte des images, p.

PATRICE (August.), cité au sujet de la Sainte Face, p. 74. PAUL (S.) Apôtre, description de sa personne d'après Nicéphore, p. 64; — S. Luc a vécu particulièrement avec lui, p. 163, n.; - passage de S. Paul, qui donne à pen-ser que J.-C. n'étoit pas beau, p. 34; mentionné, p 112, 118; — cité sur une troisième circonstance où J.-C. auroit versé des pleurs, p.

23, n.
PAUL V, Pape; il place un portrait de la Sainte Vierge,

attribué à S. Luc, dans l'église de Sainte-Marie-Majeure, à Rome, p. 177.

PÉRICAUD (M.). éditeur de l'Apologet. de Tertullien, et traducteur de l'Octavius, cité,

p. 273, n.

Personne (description de la) de Jesus-Christ, pp. 21, 25, 28, 30-32; — de la Sainte Vierge, p. 144, 148; — de S. Pierre et de S. Paul, p. 64. PÉTAU (le P.), son opinion

sur le culte des images, p.

Pezron (le P.) donne quelques détails sur la profession de S. Joseph, et sur les occupations de la Sainte Vierge, p. 149-151 ; — il concilie les deux généalogies de J.-C., p. 201, n.; — son systême sur les parens de J.-C., d'a-près Jules Africain, p. 240; — citations de son *Histoire* évangélique sur leurs degrés de parenté, p. 243-245; — tableau dressé d'après son

système, p. 247.

Phadaïa, l'un des ancêtres de J.-C., n'est pas mentiouné dans les généalogies données

Methica et S. Justine et S. Jus par S. Matthieu et S. Luc,

p. 198, n.

Philactères, explication de ce

mot, p. 77, n.

Philalèthes, pseudonyme de
Frédéric II, roi de Prusse, p. 121, n.

Philostorge, cité, p. 86, 88, 91.

Philostrate, auteur de la vie d'Apollonius de Tyane, p. 120 , n.

Photius, cité pour un livre intitulé: Traditions, p. 65, n.; — et sur la statue de l'Hémoroïsse, p. 87.

Pierquin (Jean), auteur d'une dissertation sur un tableau de la Sainte Face, analysée, p. 71-78; — son opinion sur la taille et sur le teint du Sauveur, p. 76.

PIERRE (S.), description de sa persoune d'après Nicephore, p. 63, 64; — il ordonne, dit-on, à un nommé Joseph de faire le portrait de J -C., celui de S. Pancrace et le sien, p. 61; — la Sainte Vierge se retire chez lui après l'ascension, p. 163.

Pierre Diacre, cité au sujet de

la Sainte Face, p. 74.
PIGONIUS (Philib.) a écrit sur
le Saint-Suaire, cité, p. 79.
PIJART (Pierre), auteur d'une dissertation sur la beauté de

J.-C., cité, p. 36. PILATE (Ponce), Procurateur de la Judée, depuis l'au 26 jusqu'à l'an 38, p. 12; — pré-tendue lettre qu'il écrit à Tibère sur J.-C., p. 16, n; autre lettre mentionnée, p. 75 ; — on prétend qu'il a fait faire des portraits de J.-C., p. 67; — ses actes, p. 68, n. Porphyre, ennemi du Chris-

tianisme, se déclare contre la beauté de J.-C., p. 33; ---

cité, p. 105, n.
Portraits d'Abraham, chez Alexandre Sévère, p. 65; d'Apollonius de Tyane, chez le même, p. 65; — d'A-ristote, chez Marcelline, p. 66; — du Sauveur (V. JESUS-CHRIST); - de Mahomet, p. 105, 106 et xx;
— de la Sainte Vierge (V. MARIE); - d'Orphée, chez Alexandre Sévère, p. 65; -de S. Pancrace, p. 62; -de S. Paul, p. 64, chez Mar-celline, ainsi que ceux de Platon, de Pythagore, p. 66; - de S. Pierre, p. 6 a

Portraits des hommes célèbres, recherchés chez les anciens et chez les modernes, collections considérables, p. 7, n. Procore, cité au sujet de la ma-

ladie d'Abgare, p. 40, 42, 45, n.

Protévangile de S. Jacques, ouvrage apocryphe, cité, p.

150, n.; 210, n. PRUDENCE (le poëte S.), son opinion sur le côté de J.-C. qui a été percé d'une lance, p. 73, n.

Pseautier de notre bien aimée Vierge, onvrage cité, p. 186. Pulchérie (l'impératrice) fait bâtir trois églises à Constan-.. tinople, p. 165, 167, n.;—citée

p. 146, n., 155, n.

QUARESME (Franc.), son opinion sur Mahomet, p. 105, n. Quistorpius (D.-J.), éditeur

du Vindicatio Messice, etc., de Lemmichius, p. 17.

### R

RABENER (Just. Godef.), auteur d'une dissertation sur la personne de J.-C., p. 36.
RAYNAUD ( le P. Théoph. )
cité, p. 146, n.
REINAUD ( M. ), ses détails sur

Mahomet, p. xix-xx.

Reiskius (Jean) rapporte la lettre de P. Lentulus dans ses Exercit. de imaginibus, cité, p. 16; il la regarde comme authentique, p. 19.

Reliques ou meubles que l'on prétend avoir appartenu à la Sainte Vierge, tels que ceinture, voile, robe, chemise, soulier, anneau, quenouille,

etc., et qui, dit-on, existent encore, p. 147, 148, n.; 167, n.

RENOUARD (M.) a donné une excellente notice sur l'édition de la vie d'Apollonius publiée par Alde l'aucien, p.

RIGAULT (Nic.), sa disserta-tion sur la beauté de J -C., p. 33; il se prononce contre, p. 34; — cité, p. 123.

Romais, auteur du xiie siècle,

7

cité au sujet de la Sainte Face, p. 73. Rufin, cité au sujet d'un Abdias, p. 14, n.

### S

SAINTS SUAIRES (les)sont différens de la Sainte Face, p. 69, n. - Des Saints-Suaires d'Aix-la-Chapelle, de Besançon, de Cadouin, de Compiègne, de Lisboune, de Milan, de Rome, de Toulouse et de Turin, pp. 78-80. SALATHIEL, aucêtre de J.C., est compris dans les deux généalogies de J.-C., p. 198. Conséquence que l'on en tire, pp. 205, 207. Salomé, épouse de Zébédée,

p. 214, n. et passim.

SALOMÉ, prétendue première femme de S. Joseph, selon S. Hippolyte, p. 226.

Salomé et Marie, noms donnés par Théophylacte aux deux prétendues filles de S. Joseph, p. 225, n..

SANDY, son opinion sur l'extérieur de Mahomet, p 106, 11. SAUMAISE (Cl.), ses remarques sur Pline et Solin, etc., p. 172, H.

Seductus, son opinion sur le côté de J.-C. percé d'une lance, p. 73, n.

Siméon, frère de S. Jacques, ne doit pas être confondu avec Simon le Cananéen, p. 240, n.

Siméon Métaphraste parle de S. Luc comme peintre, p. 167.

Simon (Richard) rejette le passage de Josephe sur J.-C., p. 4, n.; — son opinion sur la correspondance d'Abgare

avec J.-C., p. 42. SIRMOND (le P.) a vu à Rome une médaille très ancienne représentant le Sauveur, p.

Sozomène parle de l'histoire de

l'Hémoroïsse, p. 88, 91. Statue érigée à J.-C. par l'Hémoroïsse (histoire de la),

pp. 85-95.

Suaires (V. SAINTS-SUAIRES). Suchaux (M.), éditeur de l'Établissement du Christianisme, par M. Bullet, mentiouné, p. 5, n.
SUÉTONE (passage de) où J. C.

est cité nominativement, p.

3, n.

Synaxarium græcum in Menœis, ouvrage cité, p. 168. Systêmes généalogiques, rela-tifs à la famille de J.-C., d'après S. Jean Damascène, p. 222; — S. Epiphane, p. 224; - Gerson, p. 231; - Thoynard, p. 232; - Tirinus, p. 234; — Jules Africain et Pezron, p. 240; — dernier systême, p. 248.

TABLEAUX synoptiques, soit de la généalogie, soit de la famille de J.-C., dressés d'après S. Matthieu et S. Luc, p. 197; — et d'après les systêmes de S. Jean Damascène, p. 223, 224; — de S. Epiphane, p. 225; — de Gerson, p. 232; — de Thoynard, p. 233; — de Tirinus, p. 237; — de Jules Africain et Pezron, p. 247; — dernier tableau, p. 251.

TACITE ( passage de ) où J.-C. est cité nominativement, p. 3, n.

Talismans, explication de ce

mot, p. 77, n.

TANINIUS, auteur du supplément aux Numismata Imp. rom.

etc., cité, p. 184. TERTULLIEN, édition de ses OEuvres donnée par Nicolas Rigault, p. 35; — son Apologétique, citée, p. 68, n., 75(1);—son traité de Pudicitid, cité, p. 92, n.; — son opiniou n'est point favorable à la beauté de J.-C., pp. 34, 116, 124, 129; — cité sur la profession de J.-C. et de Marie, p. 151.

Thaddée, envoyé par S. Thomas à Edesse, p. 48; — d'autres le disent envoyé par J.-C., p. 55; — il s'appelle aussi Jude et même Lebbée, p.

239, n.

THAMAR et ESTHER, noms donnés par S. Hippolyte aux deux prétendues filles de S.

Joseph, p. 225, n. Théodora (l'impératrice) rétablit le culte des images, p.

158, 160, n.

Théodore le Lecteur, cité au sujet de S. Luc, p. 154 et 155, n.

Théodoret, cité sur la beauté de J.-C., p. 124. Théophane le Potier, cité sur un portrait de la Vierge par

18

<sup>(1)</sup> Nous avons oublié, en citant cet excellent onvrage, de parler de la dernière et très bonne édition qui en a été donnée ré-cemment à Lyon sous ce titre: L'Apologérique et les Prescriptions de Tertullien, traduction de l'abbé de Gourcy, nouvelle édition, revue et corrigée, suivie de l'Octavius de Minucius Félix, traduction nouvelle avec le texte en regard et des notes. Lyon, chez Joseph Janon, libraire, 1823, 1 vol. in-80 de xxxvi - 624 pag. Ce beau travail, enrichi de notes savantes et d'éclaircissemens en tous genres, est dû à M. Pericaud ainé, bi-bliothécaire de la ville de Lyon. Il a revu avec soin la traduction de l'Apologétique par l'abbé de Gourcy, et a donné une nouvelle traduction de l'Octavius, qui l'emporte autant sur les deux prérédentes que le chêne sur les humbles bruyères.

S. Luc, p. 169, 170.
TRÉOPHYLACTE parle de la statue érigée à J.-C. par l'Hémoroïsse, p. 88; — son opinion sur S. Joseph et sur les six enfans qu'on lui attribue, p. 225, n.

Théophile (l'empereur) cité, p. 160, 164.

Théophile, celui auquel, selon S. J. Damascène, S. Luc envoie le portrait qu'il a fait de la Sainte Vierge, p. 165.

TRIERS (J.-B.), son Traité de la sainte Larme de Vendôme, cité, p. 23, n.

dome, cité, p. 23, n.
Thoynard (Nic.), son système sur les parens de J.-C., p. 232; — tableau synoptique dressé sur ce système, p. 233.
Thomas d'Aquin (S.), son opi-

THOMAS d'Aquin (S.), son opinion sur l'extérieur de J.-C., D. 108: cité, p. 124.

P. 108; cité, p. 124.
Traène (lettres de Pilate à), p. 68, n., et 74; — il propose de mettre J.C. au rang des Dieux, p. 75; — son existence n'est pas plus certaine que celle de J.-C., p. 3.

Timomacaus de Byzance, peintre, auquel on attribue un portrait de Cléopatre récem-

ment découvert, p. 172, n.
Tinimus (le P.) parle dans
son commentaire de la statue de l'Hémoroïsse, p. 90; —
cité à l'occasion de Zébédée,
p. 211; — sur ceux qu'on appelle frères de J.-C., p. 213,
n.; — son système sur les
parens de J.-C., p. 234; —
son Chronicum sacrum, cité,
p. 235; — tableau synoptique
de la famille du Sauveur,
dressé sur son système, p.
237.

Tirus, sa prétendue guérison en regardant la Sainte Face, p. 70.

Toparque, explication de ce mot, p. 45, n.

Tradition; elle doit avoir laissé des reuseignemens, sinon certains, du moins très probables,

sur la personne de J.-C.; p. 5, 6, 7, 16.

### U

UCHANIAS, père d'Abgare, roi d'Edesse, p. 43, 45. URBAIN IV (le Pape), cité, p. 69, n.

### V

VALLA (Laurent) regarde comme apocryphe la lettre de P. Lentulus sur J.-C., p. 19.

Valois (Henri) admet le passage de Josephe en faveur de J.-C. a p. 4 a n.

J.-C., p. 4, n.

VAN-SEELEN (J.-H.), son opuscule sur la fête de la Lance et
des Clous mentionnés dans la

Passion, p. 74, n.
VARENIUS (Aug.) regarde comme fausse la lettre de Leutulus sur J.-C., p. 19.

Variantes de la lettre de J.-C.

Abgare, p. 45, n.

Varion a formé, chez les Romains, un recueil de portraits de grands hommes, p. 7, n. Van, auteur d'un Itinéraire de

Rome, y parle de portraits de la Sainte Vierge exécutés par S. Luc, etc., p. 177, n. VAVASSEUR (le P.), auteur d'une dissertation sur la personne de J.-C., p. 35; — cité sur la taille du Sauveur, p. 22; sur la médaille vue à Rome par le P. Sirmond,

p. 80, 119; — son opinion sur la beauté de J.-C., p. 108. Veronica, vraie image, représentation de la figure du Sauveur, p. 69; — Etymologie du mot Véronique, dont ou a fait mal à-propos un nom de femme, p. 72, n.

Véromour, nom donné par les uns à l'Hémorousse de l'Evangile, que d'autres appellent Bérénice, p. 89.

Versets (texte des) du Nou-

veau Testament où sont nommés les parens de J.-C., p. 210-217.

Victor (Fr.) a écrit sur le Saint-Suaire de Turin, p. 79. Voile de la Sainte Vierge, cité, p. 146.

p. 146.
Vossius (Isaac) admet le passage de Josephe sur J.-C.,
p. 4, n.

# W

WARLIZIUS (Charl.), passage de son Diatribe medicosacra, relatif à l'attachement de Mahomet pour les chats, p. xx, n.

### X

XAVIER (Jérôme), neveu de S. François-Xavier, auteur de l'Historia Christi persicè conscripta, et de l'Historia sancti Petri, p. 16; — son addition à la lettre de J.-C. à Abgare, p. 45, n.

#### $\mathbf{z}$

ZACHARIE et ELISABETH; mentionnés, p. 210, 217 et passim.

Zâchée, cité relativement à son désir de voir J.-C., p. x; à la taille du Sauveur, p. 22, n., 127.

ZAINER (Gunther) de Reutlingen, imprimeur du xve siècle cité, n. 185.

cle, cité, p. 185. Zésénés, père de Jacques le Majeur et de S. Jean l'Evangéliste, p. 211, 212 et passim.

ZOROBABEL, ancêtre de J.-C. (note sur), p. 198; — il est compris dans les deux généalogies du Sauveur, p. 199; — conséquence que l'on en tire, p. 205, 207.

FIN DE LA TABLE.

. . . ` • . X.







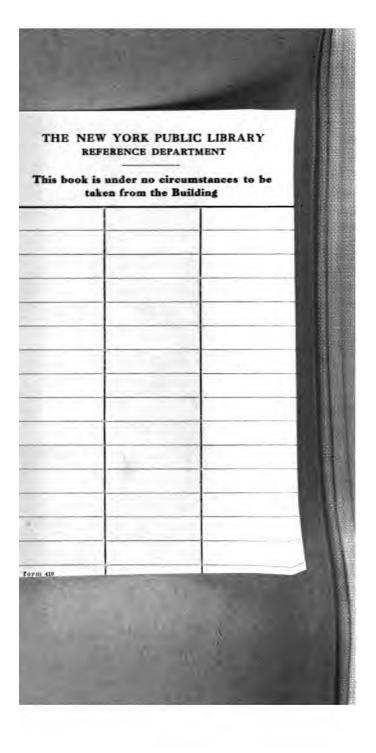



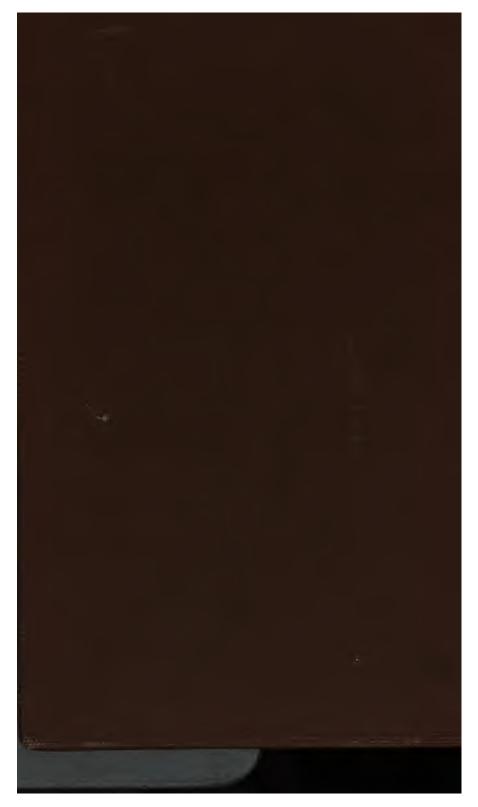